## "Hemos logrado el control territorial"

Bullrich celebró la baja del delito en Rosario acompañada por Pullaro \_\_\_\_\_



W W W . C R O N I S T A . C O M

Travel Sale
Volvieron los
viajes en cuotas
al exterior \_\_\_ contratapa

# El Cronista

MARTES

27 DE AGOSTO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.701 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.593.002 ♥ -0,87% - Dow Jones 39.127 ♥ -0,11% - Dólar BNA 968 0,21% - Euro 1060 0,11% - Real 172 0,09% - Riesgo país 1516 > 0%



INFORME DEL BANCO GOLDMAN SACHS

BUENOS AIRES . ARGENTINA

## En Nueva York aconsejan a los inversores comprar deuda de Brasil y de Paraguay, pero esperar por la de Argentina

A pesar de los esfuerzos por bajar la inflación y tener superávit fiscal, la postura de los fondos es la de "ver para creer".

La Argentina está en modo pausa entre los grandes fondos de Nueva York. Prueba de ello es el último informe de Goldman Sachs en el que recomienda posicionamientos en Brasil y Paraguay mientras que se mantiene "neutral" en Argentina y México. El dato es clave en momentos en que se aproxima el inicio del ciclo de baja de tasas en Estados Unidos, lo que ya está generando órdenes de compra sobre diferentes activos de mercados emergentes. Paraguay, tal como destacara El Cronista la semana pasada, se está convirtiendo en la "niña mimada" de la región. Como su economía es pequeña y no tiene un monto significativo de títulos de deuda en circulación, no es "trending topic" entre emergentes. Su calificación de "investment grade", la ansiada nota de calificadoras de riesgo, amplió el espectro de inversores habilitados a posicionarse en sus papeles. \_\_\_P. 14

MEJORABA LOS HABERES 8,1%

## El Gobierno confirmó el veto total a la nueva ley de movilidad jubilatoria

El Congreso necesita reunir dos tercios de sus bancas para revertir la decisión

El Gobierno confirmó que vetará de forma "total" la reforma jubilatoria que aprobó el Congreso Nacional. ¿En qué consiste este mecanismo que busca frenar la nueva movilidad que mejora el 8,1% a los jubilados y da una nueva fórmula para calcular los aumentos del sector y qué dicen los especialistas?

"La idea del Presidente es que



NUEVA GUERRA DE BILLETERAS

# Galperín denuncia cartelización y los bancos lo acusan de recibir subsidios y actitud monopólica

Mercado Pago, la billetera digital de Mercado Libre, denunció ayer a los 36 bancos que conformaron MODO por concentración prohibida, cartelización y prácticas coordinadas destinadas a perjudicar a la industria fintech. "Esta nueva denuncia sólo busca desviar la atención de la denuncia realizada en su contra en el mes de mayo por abuso de posición dominante. En esta oportunidad, Mercado Libre ataca nuestras promociones y la de los bancos", dijo MODO. \_\_\_\_\_P.16

#### DOOM EDITORIAL

### Una guerra en la que se pelea por un atractivo y creciente botín

Juan Compte

Editor Jefe de Negocios

\_\_p. 2\_\_\_

#### · OPINIÓN

## ¿Un hiperpresidencialismo aspiracional?

Sergio Berensztein Analista político. Presidente de IPA Latam \_\_p. 3\_\_\_

#### FINANCIAL TIMES

Los inversores deben prepararse para un nuevo boom de los mercados emergentes

Ruchir Sharma \_\_p. 22\_\_

#### > EL TUIT DEL DÍA



"Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista"

Cristina Kirchner

Ex presidenta de la Nación

#### **EL NÚMERO DE HOY**

40%

de las pymes se encuentran endeudadas por la crisis de producción y la caída de las ventas, según IPA

#### DOOM EDITORIAL



Juan Manuel Compte jcompte@cronista.com

# Fintech es el 65% de la operación argentina de Mercado Libre y el 25% de su negocio financiero, 10 puntos más de lo que pesa la filial en la facturación global de la empresa

## Una guerra en la que se pelea por un atractivo y creciente botín

ace menos de tres meses, el 30 de mayo, Mercado Libre y los bancos anunciaron el acuerdo para la interoperabilidad de los pagos de tarjeta de crédito mediante códigos QR. Deponían, así, las armas luego de meses de fuego cruzado, con una última escaramuza -una denuncia por "posición dominante" contra el gigante de e-commerce- apenas un par de semanas antes. Algo hizo presagiar que la paz sería frágil. El 19 de junio, la verborragia digital de Marcos Galperin lo llevó a postear lo siguiente en X: "Qué hermoso tener los subsidios de los bancos y poder cobrar el IVA de la polenta (sí, el 10.5% de IVA que tienen los bancos) en nuestros créditos!". Es la sintaxis original del autor, que le contestó así a un usuario que lo acusaba de "planero VIP" por los beneficios de MELI por aplicar al régimen de Economia del Conocimiento.

La tregua se rompió ayer con la denuncia, ahora, de Mercado Libre, contra 36 bancos por "concentración prohibida, cartelización y prácticas coordinadas destinadas a perjudicar a la industria fintech y sus usuarios". Alega que MODO no es un instrumento que fomente la competencia, sino lo contrario. La billetera digital de los bancos lo rechaza. Dice que la nueva ofensiva de MELI "sólo busca desviar la atención" de la denuncia de mayo.

Más allá de las banderas que, de un lado y otro, se alzan en pos de la defensa de valores como la competencia, el libre mercado y la democratización de las finanzas, en el fondo, no deja de ser una pelea por un atractivo y creciente botín. Según el Banco Central, en junio, hubo 45 millones de pagos con transferencias QR interoperables, por un total de \$540.200 millones. En diciembre, eran 28,8 millones, por \$225.600 millones. El 56% de los argentinos usa billeteras digitales, indicó un creciente relevamiento de la consultora Kantar. El 76%, entre los jóvenes de 25 a 34 años, y su uso es mucho mayor en segmentos altos.

Mercado Pago es la unidad de crecimiento más fuerte de Mercado Libre en la región. Al 30 de junio, tenía 52 millones de usuarios, 37% más que un año antes. El total de transacciones procesadas escaló 30% interanual, a u\$s 44.461 millones en el segundo trimestre de 2024. En el primer semestre, la división Fintech de Mercado Libre generó u\$s 971 millones en la Argentina, más del 65% de su operación local y casi el 25% de su negocio financiero total en la región. Ese share es 10 puntos superior a lo que representa en su facturación total el país en el que la empresa nació hace 25 años. Vuelven a sonar los tambores de guerra. Y, por parafrasear al eslógan de la criatura de Galperin, en esta pelea, se presume que lo mejor también está por llegar.

#### LA FOTO DEL DÍA

## Bélgica: protesta en el agua

Los asistentes a la protesta flotante de Waterland en los muelles, donde está prohibido nadar debido a la mala calidad del agua. La protesta fue en Gante, Bélgica. El objetivo de Waterland es cambiar la visión de la gente sobre el agua, convirtiéndola en algo que disfruten, valoren y de lo que se enorgullezcan, también realizan pruebas y presionan al gobierno para que cree más espacios verdes, realiza recorridos a pie poéticos e históricos por los canales.





La frase del día

Lourdes Arrieta

Diputada de La Libertad Avanza

"Tengo miedo por mi vida. Pedí una investigación porque nadie cuenta la verdad y todos se quieren lavar las manos. Me quieren sancionar por decir que fuimos a ver a los represores en carácter de Diputados. Hay gente que estaba queriendo llevar adelante proyectos (para liberarlos). No sabemos qué otros intereses hay detrás de todo esto, pero están perjudicando la imagen del presidente"

OPINION

Sergio Berensztein Analista político. Presidente de IPA Latam



## Un hiperpresidencialismo aspiracional

La medida demagógica que tomó el Senado implica un incremento de la deuda de u\$s370 mil millones, a eternidad", apuntó el Presidente de la Nación tras confirmarse la sanción a la reforma de la movilidad jubilatoria. Envuelto en su habitual estética de la exageración, Javier Milei se puso al frente de la defensa de los objetivos de su gobierno sin mediar matizaciones, en el contexto de una semana de resonante adversidad política para el oficialismo. Alejado también de las construcciones semánticas sutiles, José Mayans (jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria) le respondió al jefe de Estado, demandándole que se "ponga en línea" porque "tiene una inconsistencia que está para el psiquiátrico". Los fatídicos días del peronismo, simbolizados en las revelaciones en torno a Alberto Fernández, dieron paso a una seguidilla de temblores que empezaron a impactar en la sala de máquinas de La Libertad Avanza (LLA).

Si alguien pensaba que, luego de las aprobaciones de la Ley Bases y el paquete fiscal, el Congreso entraría en un proceso de retracción de protagonismo, las recientes jornadas han puesto en crisis tal elucubración, Primero, Martín Lousteau se quedó con la presidencia de la estratégica Comisión Bicameral de Inteligencia, imponiéndose por sobre las preferencias del Pro por Martin Goerling y desbancando las intenciones de una parte del oficialismo por imponer a Edgardo Kueider. Acto seguido, Diputados votó por el rechazo al DNU 656/24 que le asignó \$100 mil millones en fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), algo que podría ser ratificado próximamente en la Cámara Alta.

En la oposición al DNU de la SIDE, el mojón diferencial a la ofensiva lo aportó el respaldo de los legisladores que responden a Mauricio Macri, que actualizó su



disputa con Santiago Caputo del plano discursivo al de los hechos. Las jornadas de desventuras oficialistas terminaron con una aluvional manifestación del Senado, apoyando una modificación jubilatoria que hace dos meses había sido ampliamente acompañada en Diputados. Curiosamente, tal proyecto fue producto de una iniciativa de la UCR, que se ha comportado en reiteradas oportunidades como aliado táctico de LLA, con el objetivo de moderar el impacto de la "licuadora" sobre los ingresos de los jubilados, uno de los grupos más afectados por el peso del ajuste.

Con muy pocas horas de diferencia, dos votaciones legislativas nominales, fundadas en discusiones sobre temáticas bien distintas, vinieron a recordarle al gobierno los riesgos de recaer en la discrecionalidad cuando la representación institucional con la que cuenta es eminentemente anémica. La reinstauración (al menos transito-

ria) de una dinámica de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo nos retrotrae a episodios propios de los primeros momentos de esta administración, justo cuando están por cumplirse ya nueve meses de Milei en el poder.

Así, asoma la tentación de abrirle el juego a ciertas incógnitas que se sostienen alrededor de la conformación, coordinación y potencia del dispositivo político del gobierno. En efecto, muchos creen que la instancia del veto del Ejecutivo sobre el proyecto de reparación previsional y la potencial insistencia legislativa, que exponga nuevamente una mayoría calificada de dos tercios en contra del oficialismo, marcan un límite. ¿Especialmente en qué? Sobre una forma muy singular de administrar el poder y gestionar, condensada en la aspiración hiperpresidencialista de Milei.

El nuevo punto crítico de stress sobresale desde el sustrato de un Presidente que, impulsado por sus

convicciones más atávicas, se afirmaenel podery buscaser el centro de la escena política, pero que desestima la esencialidad de la negociación permanente. Incluso, en el contexto de algo que será crónico en toda su gestión: el peso relativo acotado en el Congreso. Los sucesos legislativos en los temas de jubilaciones e Inteligencia expusieron a los actores tradicionales del sistema político, que aún sostienen márgenes de acción pocodespreciables, en su resistencia a las formas unilaterales y discrecionales en la toma de decisio-

¿Implica la marcada de cancha opositora una crisis de gobernabilidad? No parece ser el caso. En otro sentido, se abre una ventana deoportunidad para que el equipo gubernamental repiense su estrategia. En este contexto, cualquier intento de regeneración debe asegurar, en primera instancia, el ordenamiento y la disciplina entre las filas libertarias. Sobre todo, al interior de sus bloques parlamentarios, cuyo amateurismo y falta de conducción se transmite públicamente con la amenaza de expulsión de Lourdes Arrieta de la bancada oficialista de diputados y el desafío del senador Francisco Paoltroni a la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema.

En paralelo, el sostenimiento de las estrategias de acercamiento transaccional puede seguir brindándole al gobierno un alineamiento de algunos gobernadores peronistas con sus objetivos propuestos. Por otro lado, es posible que el presidente deba explorar, más temprano que tarde, algún tipo de revisión de los términos de interacción con el Pro. Hasta aquí, la etapa de consolidación del poder propio de LLA, diseñada por Santiago Caputo y Karina Milei, hizo prescindir de cualquier trato preferencial hacia sus aliados más cercanos. Ya en la conducción de los destinos de su partido, Mauricio Macri pudo constatar que las gestiones amigables no le alcanzaron para concretar sus intenciones originarias. En consecuencia, sus últimos pasos representan una exhibición en el Congreso de su capacidad de daño, en un hilvanado de demostraciones de poder que muchas veces son la antesala para el establecimiento de negociaciones más auténticas.

Un gobierno de coalición más formal podría terminar convirtiéndose en una alternativa más satisfactoria para la consecución más extendida de los objetivos deseados por el Ejecutivo libertario. Un formato más integrador le daría no solo más certidumbre al camino personal de Milei, sino que también dotaría de renovada fortaleza a su programa de reformas y le otorgaría mayores precisiones al sector privado. La conversión de la necesidad en virtud requiere de la mediación de una convicción política que sea capaz de sopesar las virtudes de la preeminencia de una coalición pro reformas, capaz de darle al país las certezas de las que hasta ahora ha carecido.\_\_\_

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

## 4 Valor agregado

### EL DEBATE SOBRE LA FÓRMULA DE ACTUALIZACIÓN PREVISIONAL

## Desde el Gobierno confirmaron el veto total a la nueva ley de movilidad jubilatoria

El vocero presidencial confirmó que avanzarán con el bloqueo total al mecanismo votado por el grueso de la oposición en el Congreso. Las alternativas del Legislativo para insistir

Amparo Beraza

aberaza@cronista.com

El Gobierno nacional confirmó que vetará de forma "total" la reforma jubilatoria que aprobó el Congreso Nacional. ¿En qué consiste este mecanismo que busca frenar la nueva movilidad que mejora el 8,1% a los jubilados y da una nueva fórmula para calcular los aumentos del sector y qué dicen los especialistas?

"La idea del Presidente es que el veto sea total. No hay ningún tipo de negociación con absolutamente nada", afirmó ayer por la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa.

De esta manera, el Gobierno nacional se mantiene firme ante su decisión de no promulgar la reforma aprobada por el Congreso y que el Presidente consideró una "degeneración fiscal" que pone en riesgo su política de déficit cero.

Según indicó el abogado constitucionalista Félix Lonigro en diálogo con El Cronista, en un veto parcial la ley vuelve al Congreso sólo con los artículos anulados.

Los legisladores tendrían la potestad de insistir con dichos artículos descartados por el Presidente y serían plausibles de ser aprobados si se vota con los dos tercios de cada cámara.

Lonigro consideró difícil que la parte no vetada por el Presidente pudiera ser promulgada: "La regla general es que no (se puede). Pero, si la parte no vetada tuviera autonomía respecto de la vetada, el Presidente podría promulgarla", explicó.

Por otro lado, ya hablando de un veto total presidencial, Lonigro confirmó que el Congreso también podría insistir en este caso con la reforma planteada en primera instancia. Es decir, si Milei veta la ley entera y el Senado y Diputados insisten con los dos tercios de los votos se aprobaría de forma completa la reforma jubilatoria.

Esto significaría reunir 172 votos en Diputados y 48 en el Senado. Si bien en la Cámara alta se superó ese número -fue votada por 61 legisladores la semana pasada-, los artículos que mayor fricción generan con el Gobierno -el 2, 4 y 10- salieron por un margen menor y sin apoyo del PRO. En Diputados, la votación salió por 162 votos y sin el respaldo amarillo.

El abogado constitucionalista y catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Sabsay, recordó un caso en el que el Congreso pudo revertir un veto total cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la Ley Glaciares y el Legislativo insistió y la aprobó.

"Es muy raro y muy difícil que pase, en caso de ser aprobada no tiene ninguna forma el Poder Ejecutivo de detener su promulgación", replicó Sabsay.

Si bien, Sabsay indicó que la única forma de judicializar la aprobación del Congreso sería si "en el trámite de insistencia se detectara que hubo algún un tipo de error", no es probable que esto pase.

En caso de que el Congreso insistiera y aprobara la reforma jubilatoria, Milei no tendría otra alternativa que promulgarla o dejar pasar los 10 días

No está en los planes de Javier Milei promulgar la norma que establece una mejora del 8,1% para las jubilaciones

"La idea del Presidente es que el veto sea total. No hay ningún tipo de negociación", afirmó Adorni

El Congreso necesita reunir dos tercios de sus bancas en ambas cámaras para revertir el veto del Ejecutivo



hábiles correspondientes y que quede aprobada definitivamente.

En Diputados, los bloques que acompañaron la medida fueron la UCR, que aportó 33 votos y tuvo un ausente; Unión por la Patria, con 97 a favor y dos ausentes; Encuentro Federal, que aportó 15 votos positivos y uno negativo (Ricardo López Murphy); Innovación Federal, con 8 positivos; Coalición Cívica, con 6 positivos; Por Santa Cruz, con 2 positivos y el Movimiento Popular Neuquino, con uno positivo.

En contra votaron 72 diputados del PRO (que tuvo 7 ausentes), La Libertad Avanza (una ausencia), Buenos Aires Libre, MID, Independencia, y uno de Encuentro Federal (Ricardo López Murphy).

Sin embargo, un cambio rotundo se dio en el Senado, dónde se aprobó por 61 votos a favor contra 8 en contra (7 de La Libertad Avanza y 1 del PRO) cuando se votó en general la norma.

En este caso, luego del llamado de Mauricio Macri de acompañar el veto de Javier Milei, de los seis senadores que tiene el partido amarillo, ya hay uno confirmado que no seguirá el mandato del presidente del partido. Asimismo, el partido PRO comunicó ayer que apoyará el veto presidencial de la Ley aprobada por el Congreso y que votaron sus propios integrantes: "El PRO declara su apoyo al veto del Presidente a esta ley inapropiada", afirma-

Por su parte, en la misma emisora, el senador Oscar Parrilli había dicho en La Mañana de CNN por CNN Radio que "el veto es una herramienta constitucional: no nos debe sorprender su utilización". Y añadió: "Si Milei quiere ejercer el veto, tiene todo el derecho de hacerlo. La recomposición del salario de jubilados que sancionamos ayer es muy poco. Milei baja gastos para los jubilados pero le baja impuestos a los ricos".\_\_\_

Valor agregado

Valor agregado



## Jubilaciones: el costo fiscal en 2024 de la fórmula legislativa iguala al superávit financiero

— Florencia Barragan
— fbarragan@cronista.com

Pese a que el presidente Javier Milei vetará la ley que aumenta las jubilaciones, el Congreso anticipó que insistirá, y al contar con los dos tercios, podría ratificarla. Por ese motivo, más allá de la decisión política del Poder Ejecutivo, en el mercado ya analizan el impacto fiscal de la legislación.

El tema generó un revoleo de números y posiciones inesperadas, como Gabriel Rubinstein, exviceministro de Economía de Sergio Massa, que salió en apoyo a Milei y del veto, u Osvaldo Giordano, el primertitular de la ANSES de Milei, quien consideró que la aprobación de la ley es una "oportunidad".

El impacto fiscal del aumento a las jubilaciones va del 0,2% del PBI al 62% del PBI, según las distintas estimaciones. La previsión más extrema la dio el mismo Milei: consideró que los "degenerados fiscales" del Congreso tomaron una medida que le costará a los argentinos u\$s 370.000 millones, equivalente al 62% del PBI. Para llegar a este número, muy distinto al de todas las consultoras, toma el gasto entérminos dinámicos e intertemporales.

Quien salió en apoyo del presidente, además de todo su equipo económico, es Rubinstein. Si bien citó el dato de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), aseguró que es una cifra "muy elevada" y le pidió a los legisladores que presenten fuentes de financiamiento alternativas. "En ésta, veo que la razón está del lado de Javier Milei", escribió en X.

Delotrolado, quiensalió a criticar

esta cifra fue Carlos Rodríguez, uno de los armadores de la estrategia económica de Milei durante la campaña presidencial: "El número que menciona Milei es una elucubración totalmente incorrecta y aque se basa en suponer salarios reales eternamente crecientes con recaudación del ANSES independiente de ello. El ANSES se financia en gran parte con impuestos/aportes sobre el salario de los trabajadores formales. Todo esto es muy poco serio".

Lagran mayoría de los analistas miran las proyecciones de la OPC, que estimó que los cambios en la movilidad implicarán para el 2024 un impacto fiscal del 0,44% del PBI y de 0,8% del PBI para el 2025. Podría aumentar a 0,74% del PBI este año si se mantuvieran los bonos de \$70.000 hasta diciembre.

Paratomar dimensión, 0,4% del



Disputas por los haberes de los jubilados

PBI es lo que el Gobierno logró acumular de superávit fiscal financiero en los primeros 8 meses del año. También, es el mismo número que el equipo económico votó resignar en el impuesto a los bienes personales en el paquete fiscal.

Por fuera de la OPC, distintas consultoras llegaron a estimaciones similares. Econviews, del economista Miguel Kiguel, consideró que de aplicarse la nueva fórmula implicará un costo fiscal de 0,2% este año y 0,9% del PBI en 2025.

En PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, consideraron que la diferencia en términos de gasto público entre ambas fórmulas ronda el 0,4% del PBI para 2024, pero "podría incrementarse para 2025" dado que el otorgamiento de un diferencial por canasta básica total "opera como un bono automático que ajusta por inflación".

Porsuparte, Giordano, extitular de ANSES y hoy presidente del IE-RAL, consideró la reforma como una "oportunidad" para darle sostenibilidad al superávit fiscal. "El aumento de costos se puede compensar focalizando mejor el bono y se gana en seguridad jurídica", escribió en X en respuesta al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

## Economía & Política



"Vivan los ricos, Caputo y compañía. Mueran los viejos. Gracias Javier y Mauricio. Dejen de mentir". Elisa Carrió

Dirigente Coalición Civica

CON EL FIN DE LA ETAPA 1 CERCA

## A pesar de los reclamos, Economía no moverá la fecha de corte del blanqueo

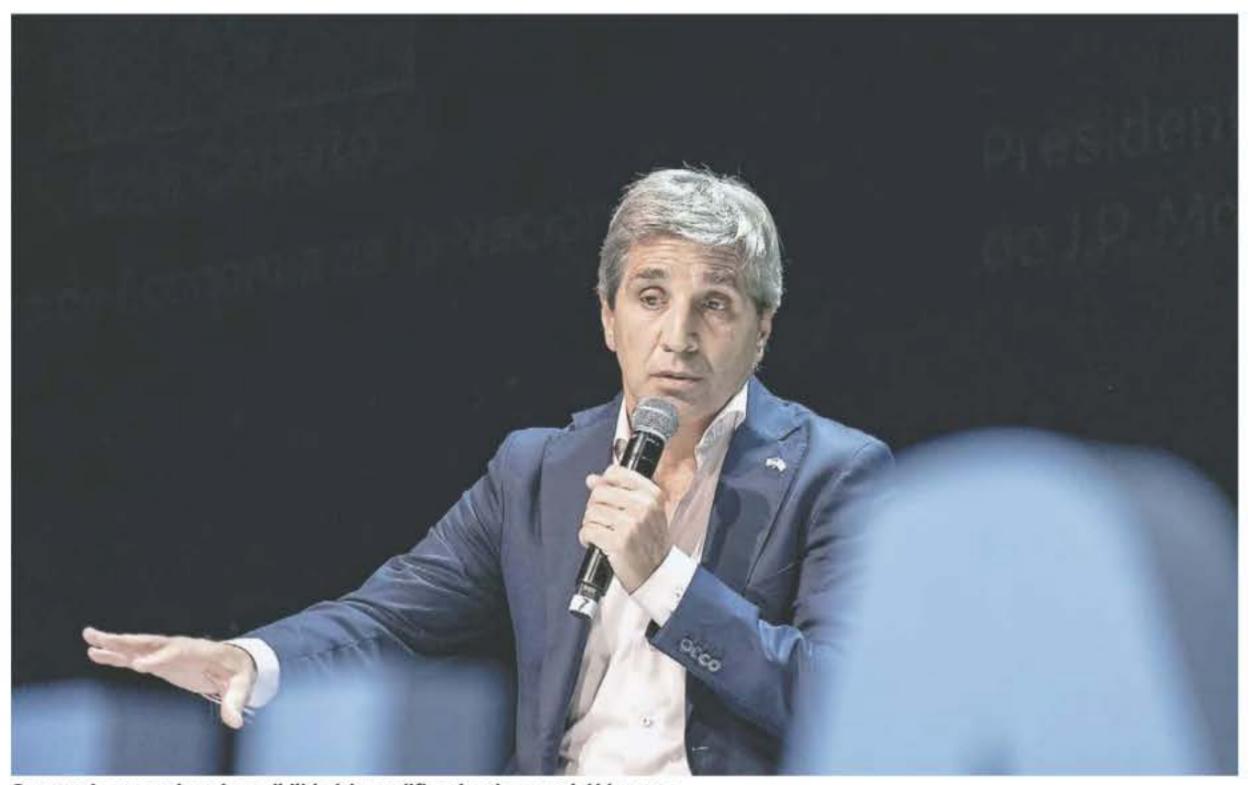

Caputo niega por ahora la posibilidad de modificar los tiempos del blanqueo

Contribuyentes y estudios piden mover la fecha de corte, el 31 de diciembre 2023 y la del fin de la etapa 1, el 30 de septiembre, porque "atentan contra el éxito del régimen"

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_ mlippo@cronista.com

El blanqueo impulsado por el Gobierno puso como fecha de corte para todos los bienes, activos o efectivo que se tuvieran hasta el 31 de diciembre de 2023. La fecha fue fijada con la expectativa de que el trámite legislativo tuviera una resolución cercana. Sin embargo, la demora en su sanción hizo que entrara en vigencia el 18 de julio.

Este período de seis meses que quedó entre la fecha de corte y la entrada en vigencia generó quejas de los contribuyentes y los distintos estudios contables y de abogados que asistían en el blanqueo a los usuarios. Además, se sumaron pedidos para mover el fin de la etapa 1 (30 de septiembre), que es en la que se puede ingresar efectivo, ya que quedaron apenas más de dos meses para el registro.

Consultados sobre la posibilidad de cambiar la fecha de corte o de finalización de la primera etapa, desde el Ministerio de Economía aseguraron que no se cambiará ninguna de las dos.

LOS PROBLEMAS CON LA FECHA DE CORTE

Uno de los dilemas más marca-

Pueden declararse bienes, activos y efectivo que se tuvieran hasta el 31 de diciembre de 2023.

El bache de más de 6 meses hasta la entrada en vigencia y el pronto fin de la etapa 1 siembra inceritdumbre. dos es que el patrimonio haya cambiado de forma en ese período. Alejandro Mora, responsable del departamento tributario del estudio Tanoira Cassange, explicó que esto puede darse en los casos que un contribuyente tuviera un bien antes del 31 de diciembre de 2023 y lo vendió este año, por lo que no puede registrar el dinero. Lo mismo ocurre en el caso contrario.

"Si en 2024 compraste una propiedad, no la vas a poder blanquear porque no la tenías al 31 de diciembre, y tampoco podes blanquear el dinero, porque si o si lo tenes que depositar. Esos casos no pueden acceder al blanqueo y puede atentar contra la suerte del régimen", explicó.

Otra de las dificultades es el cambio en la valuación de los activos. Si estos perdieron valor, pero a la fecha de corte tuvieran un valor superior, registrado en la documentación probatoria, se tomará con ese monto.

Diego Fraga, abogado y profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral, agregó que otra problemática con las cuentas en el exterior que abrieron quienes facturan afuera del país. En estos casos, podrán declarar las tenencias en esas cuentas hasta la fecha de corte, pero lo que haya seguido facturando no entrará en el blanqueo.

#### LA OTRA FECHA DE LA POLÉMICA

Otra preocupación es la fecha de finalización de la primera etapa (30 de septiembre), ya que es en la única en la que se puede ingresar con efectivo.

El reclamo de extensión de la etapa 1 fue compartido por el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Nuñez, que compartió en X una publicación que decía: "Falta CERA a todo esto (en referencia a los créditos al sector privado) que se verá muy fuerte desde septiembre y especialmente octubre. Ojalá extiendan la fase 1".

Mora agregó que el fin de la etapa uno deja muy poco tiempo para los procesos que deben realizarse para entrar en la etapa 1, en la que si o si debe ingresar el efectivo y para la que se espera que tenga mayor efecto sobre las inversiones autorizadas y la dinamización de algunos sectores muy golpeados, como la construcción.

"Desde que entró en vigencia hasta la fecha de fin de la etapa 1 quedó muy poco tiempo. Esto puede atentar contra el éxito del blanqueo. Esa fecha estaba en el proyecto original, que se esperaba sancionar en enero. La idea era que los contribuyentes tuviesen bastante tiempo para decidir. Iban a ser 4 meses aproximadamente, porque estaba previsto su corte al 30 de mayo en el texto original", explicó Mora.

La etapa vigente comenzó el 18 de julio y finaliza el 30 de septiembre, lo que dejó poco más de 2 meses.\_\_\_\_ El Gobierno dispuso cambios en el sistema de asistencia para víctimas de violencia de género



#### **PROGRAMA ACOMPAÑAR**

El Gobierno dispuso cambios en el programa Acompañar, destinado a víctimas de violencia de género. De este modo, para acceder a la asistencia, las mujeres y personas LGBT+ deberán acreditar su situación mediante una denuncia judicial o policial. A través de decreto 755/2024 publicado en el Boletín Oficial,

se detalló que "para acceder a la prestación del programa Acompañar se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

TRAS SU DENUNCIA PÚBLICA

## LLA expulsará a la diputada Arrieta y sigue la incógnita sobre el futuro del bloque LLA

La conducción de la bancada libertaria convocó una reunión en la que se terminará de definir su salida. Las dudas en los dirigentes de LLA sobre si seguir o no la purga de diputados "no alineados"

Julián Alvez

. jalvez@cronista.com

El inminente desplazamiento de la diputada mendocina Lourdes Arrieta del bloque de La Libertad Avanza copó los despachos del oficialismo al comienzo de esta semana. La decisión ya está tomada y se hará efectiva este martes en una reunión de bancada en la que están citados sus 38 legisladores. Se prevé que sea la única salida por el momento, aunque en el Gobierno no descartan que más adelante no haya una nueva purga.

El jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, citó a sus diputados al Palacio Legislativo para hoy a las 20 horas para que voten la expulsión de Arrieta. Lo harán luego de que la mendocina arremetiera contra sus pares el jueves pasado en un encuentro de bloque, que terminó por colmar la paciencia de varios diputados, quienes la acusan de operar contra LLA.

Ven como una ratificación de esa hipótesis los hilos que Arrieta publicó el fin de semana en su cuenta de X, en los que expuso conversaciones privadas del grupo que organizó la

visita a genocidas de la última dictadura y borradores elaborados por diputados libertarios que proponían el fin de las penas para condenados por delitos de lesa humanidad. Las acusaciones llegan hasta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la que le achacó haberse involucrado en la organización de ese encuentro. La funcionaria lo niega.

Hay dos opiniones que son esgrimidas en privado por varios diputados y funcionario de Gobierno, aunque no compartidas por la totalidad del oficialismo.

Por un lado, hay una coincidencia generalizada que las visitas a los genocidas fueron contraproducentes para el espacio en todos los sentidos posibles. El principal desmarque lo hizo el Presidente al ser entrevistado días atrás. "No es mi agenda", afirmó. "Si me preguntás a mí, hay que echarlos a todos a la mierda", comentó una fuente con diálogo directo con Milei, aunque afirma que es una expresión de deseo y no algo que tenga posibilidad de pasar.

Además se abrió un signo de interrogante sobre cómo debe seguir este tipo de decisiones a



Arrieta afirmó que la quieren afuera "por decir la verdad" acerca del encuentro con genocidas en Ezeiza

La mendocina será la única expulsada por el momento, aunque hay dirigentes que creen que podrían ser más

posteriori. Y es que un segmento considera que la expulsión de Arrieta "no es suficiente". "Se siguen manejando mal con filtraciones y su acercamiento a los K", indicó una fuente inobjetable dentro de la Cámara baja. Las destinatarias de ese mensaje no son otras que Rocío Bonacci y Marcela Pagano, a quienes muchos quieren

afuera pero que el círculo chico de Milei y el tándem Menem-Bornoroni todavía no están dispuestos a echar.

Por su ferviente oposición a la designación de Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema, también será despedido de LLA el senador formoseño Francisco Paoltroni. En Diputados no se prevé otro desplazamiento que el de Arrieta: el bloque pasará a tener 37 diputados, empatando la cantidad de bancas que tiene el PRO. A partir de esa debilidad parlamentaria, el Gobierno tiene mucho más presente que la luna de miel con los bloques opositores ya pasó. "Este año ya está

jugado", reconoce un alfil libertario de confianza para Milei. Consideran poco probable que puedan pasar reformas más audaces como la laboral y la previsional antes del recambio legislativo de 2025.

Para ese entonces, los libertarios sólo deben renovar tres bancas: las dos porteñas que en un principio consiguieron Milei y Villarruel y la de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. Los armadores nacionales de LLA buscan que haya una mejora no solo cuantitativa sino cualitativa de los diputados: sin "librepensadores" que carezcan de disciplina partidaria.\_\_\_



La sacás en 5 minutos, la disfrutás todos los días.

¡Abrila desde CREDICOOP MÓVIL cuando quieras, las 24 hs!





Rápido



Sin trámites previos

Cartera Comercial. Válido para personas humanas con actividad comercial, sin Cuenta Corriente en Banco Credicoop. La apertura de la cuenta estará sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco. La bonificación aplicará sobre la comisión de mantenimiento de la cuenta corriente y estará vigente por 12 (doce) meses desde la fecha de apertura: este beneficio será válido sólo para contrataciones realizadas a través de Credicoop Móvil entre el 06/11/2023 y el 31/12/2024. Más info en www.bancocredicoop.coop o a través de Credicoop Responde al 0800-888-4500.





# El presupuesto para el medioambiente puede caer hasta un 60% real este año



La motosierra es literal: la ley de Bosques recibe 18 veces menos de lo que ordena la ley

Un informe detalló el ajuste en el presupuesto ambiental. Se cortaron los fondos para promover la transición energética y preocupa la capacidad de respuesta ante una crisis climática

Patricia Valli

\_\_\_ pvalli@cronista.com

A menos de un mes de que se presente el Presupuesto 2025, para el que Javier Milei anticipó cambios a la hora de definir los gastos, un informe detalló los recortes en medioambiente y el freno de fondos para la generación de energías renovables.

Así lo señala el monitor ambiental del Presupuesto realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que detalla que la subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales sufrieron recortes de más del 40% para el primer semestre del 2024. "De no haber modificaciones presupuestarias, podrían caer hasta un 58% para fin de año", alertó el análisis a cargo de Matías Cena Trebucq.

La caída del presupuesto ejecutado para la partida Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo fue del Nacional del Manejo del Fuego fueron congelados en términos nominales y su ejecución ha sido magra para el primer semestre del año", agrega el informe de FARN. El sistema de áreas marinas protegidas perdió más de un tercio de su poder adquisitivo en el primer semestre. "Si no se realizan modificaciones presupuestarias, perdería el 50% para fin de año", alertan.

95,9%. "Los recursos al Fondo

El Fondo para Conservación de los Bosques Nativos recibe 18 veces menos de lo que debería según la Ley 26.331. "En los primeros 6 meses, de cada \$ 100 presupuestados, la partida de Protección Ambiental de los Bosques Nativos ejecutó menos

En seis meses, en promoción para transición energética se ejecutaron menos de \$ 2 cada \$ 100

"Se están fomentando las inversiones en fósiles y no en renovables" alertan sobre el caso del RIGI

de \$ 3", enfatizaron.

Con la Ley Bases, actualizaron la Ley de Hidrocarburos y se
creó el Régimen de Incentivo
para las Grandes Inversiones
(RIGI). "Se están fomentando
fósiles y no los renovables. En el
RIGI una de las áreas que puede
entrar al régimen es hidrocarburos con tres variables de baja
de impuestos, beneficios
aduaneros y cambiarios para
que puedan disponer de las di-

visas", enfatizó el informe.

Martes 27 de agosto de 2024

Como contrapartida, "en 6 meses se ejecutaron menos de \$ 2 de cada \$ 100 presupuestados para la promoción de las energías renovables. La transición energética queda relegada a las decisiones del mercado", ponderaron desde FARN.

El ajuste del Presupuesto nacional por todo concepto es del 30% real entre enero y julio, detalló Cena. El 46,5% corresponde a servicios económicos (subsidios), el 38,9% a la administración gubernamental, el 27,3% a servicios sociales y el 16,8% a la deuda pública.

"Estamos bajo un presupuesto de prórroga", aseguró Natán Spollansky sobre la caída de fondos para políticas medioambientales. "Eso permite gestionar recursos con mayor discrecionalidad", explicó mientras que, como sucedió en otras áreas, la prórroga del presupuesto le dio al Gobierno el "marco de licuación y ajuste".

"La visión del Gobierno es que las personas y las empresas se tienen que hacer cargo, mientras se produce una caída sostenida en el presupuesto de las partidas para energías renovables. Se prioriza la deuda pública sobre las partidas ambientales", ponderó Cena.

La transición energética es un foco de interés para los organismos multilaterales y la Argentina contaba con financiamiento internacional para llevar adelante estos programas, como el caso del Permer, para mejorar la calidad de vida de la población rural dispersa y reducir los impactos ambientales con el impulso de energías renovables. Este programa recibe fondos del Banco Mundial. "Cuando el financiamiento cambia el foco, se reasignan los fondos", explican.\_\_\_

## Guías para bombas

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 041/2024

Imputación prev.: \$131.804.149. Apertura: 17/09/2024 - 10 hs.

Adquirir guías para bombas con destino al Servicio de Descartable. EXPEDIENTE: Nº2649/24, LUGAR A REALIZAR LA APERTURA E INFORMES: División Compras del Hospital J. M. Cullen Av. Freyre 2150, – (3000) Santa Fe. En horario de 7,00 a 13,00 – 0342-4573357 int 114 al 116 – E-mail: licitaciones\_hospitalcullen@santafe.gov.ar. VALOR DEL PLIEGO: \$52.725 Deberá hacerse efectivo mediante depósito en la Cta. Cte. Nº 599-19233/10 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. SELLADO FISCAL: \$2,268.

santafe.gob.ar



El Juzgado en lo Civil y Comercial No 1, a cargo de la Dra MIRTHA INES FRANCESE. Secretaria Unica a cargo de la Dra Dra Barbara Paota Alonso, con domicilio en Merlo Nro: 2729 CP: 1744 , Moreno Poia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Moreno-General Rodriguez, Pcia. De Buenos Aires en los autos caratulados SPARICO LUCIANO Y OTRO/A C/ DHAER MARIA ISABEL S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA - Expte Nro. MG- 14195-2022 de conformidad con el articulo 145 del Código Procesal Civil y Comercial, citese a los demandados sucesores y/o a herederos de la Sra. MARIA ISABEL DHAER y a quien se crea con derechos al dominio del inmueble Nomenclatura catastral es: circunscripción: VI, Sección G. guinta 35, parcela 10, matricula 18341, Partida 074-7572, del Registro de la propiedad de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires A tai fin, publiquense edictos por dos días en el diario \EL CRONISTA\ de CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES para que en el término de diez dias comparezcan a contestar la demanda y hacer valer sus derechos en al presente juicio bajo apercibimiento de nombrar un Defensor de Pobres y Ausentes para que los represente (Art. 341 del CPCC.) Moreno. De Marzo de 2024 - AREVALO PELAEZ Maria Celeste AUXILIAR LETRADO



Examenes preocupacionales y periodicos Control de ausentismo Servicio medico en planta

Telefono: 5167-9000 Ventas : 5167-9054/55 ACTIVIDAD TURÍSTICA

# Crece la cantidad de turistas argentinos en el exterior y le meten cada vez más presión a las reservas

El turismo emisivo volvió a mostrar en julio un crecimiento importante, empujado por los viajes a Chile que crecieron casi 150%. Los países limítrofes recuperaron el caudal de visitas

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

La cantidad de turistas que salieron del país volvió a superar a los que llegaron en julio. Esto se debió a que en el séptimo mes del año entraron al país 508.800 turistas (-17,7% interanual), mientras que salieron 666.600 (24%).

Así, en el total, el turismo receptivo representó el 43,3% mientras que el emisivo fue el 56,7%. Los países fronterizos fueron los grandes actores en este sector. Brasil, Chile y Paraguay captaron la mayor afluencia de argentinos con el 19,1%, 17,9% y 16% del total

respectivamente.

La cantidad de visitantes fue pronunciada en los vecinos, y se destacaron Bolivia (-27,6%), Chile (-46,6%), Paraguay (21,4%) y Uruguay (-38,2%).

En el turismo emisivo, el caso más destacado fue el de Chile, donde el aumento de los visitantes argentinos a ese país fue del 145,6% y se ubicó como el segundo destino elegido. Esto se refleja también en que el aumento de turismo emisivo por vía terrestre (25,1%) respondió al fuerte aumento del tráfico por el Paso Cristo Redentor (201%), que conecta con Chile, algo que se reflejó durante el mes con la afluencia de autos a



Los viajes de compras a Chile empujaron las visitas

ese cruce en viajes de compras al país transcordillerano.

En junio, el balance cambiario se mantuvo deficitario a raíz de los egresos netos en viajes, pasajes y otros pagos alcanzaron los u\$s 538 millones, según el informe de Mercado de Cambios del Banco Central. Cabe recordar que la categoría de viajes incluye consumos por viajes al exterior como compras no presenciales a proveedores del exterior.

Para lo que resta del año, las expectativa está centrada en que aumente la demanda de dólares del turismo emisivo por cuestiones estacionales a lo que se sumó el Travel Sale. Si bien esta semana de promociones turísticas existe desde 2015, esta edición es particular ya que incluye descuentos de hasta el 50% y que comenzó a ofrecer nuevamente cuotas en pasajes al exterior, algo que se había suspendido hacia finales de 2021, en parte por la demanda de divisas que implicaba y luego por el alto costo que implicaban las tasas de interés.

Se suma a esto que en lo que va de agosto, según la consultora LCG se ha recuperado la tendencia compradora de dólares del Banco Central y sumaba u\$s 446 millones, con el detrimento del acortamiento de los plazos para el pago de importaciones.

Lo que resta del año es estacionalmente bajo de exportaciones porque caen las ventas de productos del agro, que tienen aún un margen pero con menores precios interanacionales.



DESRREGULACIÓN ESTATAL

## El "silencio positivo" podrá ser usado en la administración pública antes de fin de año

Se publicó la disposición que fija la fecha a partir de la que una "no respuesta" por parte de la administración pública podrá ser considerada como un "visto bueno"

Lucas González Monte

lgonzalezmonte@cronista.com

Luego de la reglamentación de las modificaciones que la Ley Bases le introdujo a los procedimientos administrativos del Estado, con la inclusión del "silencio positivo" como mecanismo para los trámites ante las reparticiones y funcionarios, se fijaron en el calendario dos fechas para su implementación.

Hace 20 días, el ministro de la Desregulación, Federico Sturzenegger, había dado a conocer la regulación que se aplicaría al Título II de la Ley Bases,

cuyos puntos destacados eran "implementar un mecanismo anti-ñoquis en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas".

Entre las novedades estuvo la inclusión del "proceso de silencio positivo", un mecanismo que considera la no respuesta del Estado a un trámite como su automática autorización. En la Casa Rosada entienden que esto tendrá un efecto de "mayor transparencia" ya que los funcionarios públicos se verán impedidos "cajonear" las solicitudes de los peticionantes.

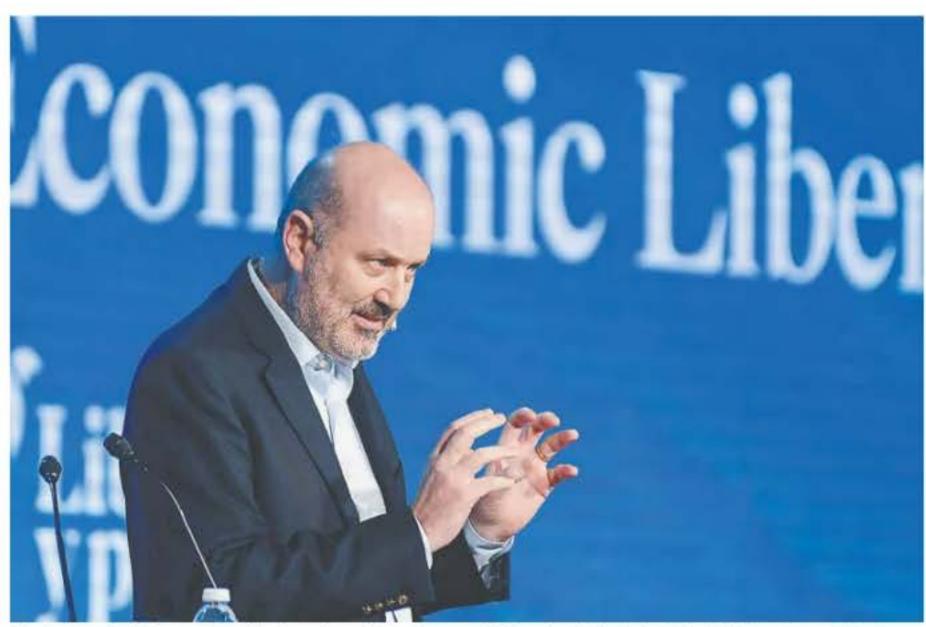

El ministro de la Desregulación, impulsor de la reforma del Estado y de la inclusión del "silencio positivo"

PRÓRROGA LICITACIÓN PÚBLICA Expediente N° EX-2024-22068796--GCABA-DGCOYP Proceso de Compra BAC Nº 10002-0943-LPU24 Disposición N° 257/GCABA-DGCOYP/2024

## Uso y explotación de un espacio ubicado dentro del Centro Metropolitano de Diseño.

Objeto de la contratación: Prorroga del llamado a Licitación Pública de etapa única Nº 10002-0943-LPU24 para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de un espacio ubicado dentro del Centro Metropolitano de Diseño sito en Algarrobo Nº 1041, cuya nomenciatura catastral es circunscripción 3 sección 18 manzana 57 fracción A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de cinco (5) años, en el marco de lo previsto en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.588) y su Decreto Reglamentario Nº 129-GCABA-AJG/23.

Canon base: PESOS QUINIENTOS CINCO MIL (\$505.000,00.-).

Valor del pliego: Gratuito.

Consulta y retiro de pliegos: Los Pliegos de dicha Licitación Pública podrán ser descargados gratuitamente en el portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar, en la página web https://buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/administracion-de-bienes-inmuebles/llamados-licitacion, o consultados en el Boletin Oficial de la Cludad Autónoma de Buenos Aires.

Visitas al inmueble: Podrán realizarse hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas, debiendo los interesados contactarse al correo electrónico concesiones@buenosaires gob.ar, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 hs.

Presentación de las ofertas: La presentación de las ofertas se realizará mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras gob.ar, hasta las 11:00 horas del día 9 de septiembre de 2024.

Apertura de las ofertas: La apertura de las ofertas se fija para el día 9 de septiembre de 2024, a las 11:00 horas, y se efectuará mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC): www.buenosairescompras.gob.ar

buenosaires gob.ar



Ayer, la Jefatura de Gabinete publicó en el Boletín Oficial las fechas desde las que será posible entender una "no respuesta" como venía estatal. A partir del 1 de noviembre de 2024 será obligatorio para las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados; mientras que a partir del 1 de diciembre sucederá lo propio para los organismos descentralizados.

En los considerandos se señala que los tiempos para la implementación responden a la necesidad de revisar la totalidad de los procedimientos administrativos de las distintas reparticiones. Una vez detectados aquellos a los que será aplicable el "silencio con sentido positivo", deberá incluirse (en la plataforma correspondiente) "una leyenda que ponga en conocimiento del particular la aplicación" del mismo.

"El 'silencio administrativo' es una manera que tiene el Estado de expresar su voluntad una vez vencido el plazo que tiene para pronunciarse. Hasta la Ley Bases se le atribuía a esa inactividad un efecto negativo, esto es denegatorio de aquello que se solicitaba. La Ley Bases incorpora el 'silencio positivo', principalmente al solicitar una autorización para algo que el particular no se encuentra habilitado a hacer sin la misma. Por esta modificación de la Ley Bases, ahora, ante el vencimiento del plazo, queda concedida y por ende autorizado", explicó Pablo Ángel Gutiérrez

Para el Gobierno tendrá un efecto de "transparencia": los funcionarios no podrán "cajonear" trámites

Especialistas alertan: "Los funcionarios, ante la duda, rechazarán todo lo que caiga en sus manos".

Colantuono, doctor en Derecho por la Universidad de Coruña.

Según señalan los expertos, esta herramienta jurídica no es nueva en la legislación argentina, aunque existen controversias sobre su delimitación: Si bien la reglamentación lo circunscribe a ciertos casos, señalan que se permitirán "nuevos silencios positivos" cuando una entidad estatal regule una nueva actividad.

El tema había cobrado notoriedad durante el debate en comisiones de la popularmente llamada "Ley Ómnibus" en el Senado, cuando Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana) alertó sobre la posibilidad de que este mecanismo sea utilizado por particulares para quedarse con tierras del Estado.

Al respecto, el especialista en Derecho Administrativo y Regulatorio, Eduardo Mertehikian, destacó que "la regla general es que sigue teniendo un sentido negativo" y que, en

cambio, "se definen cuándo sí se aplica el silencio positivo".

"Se otorga en situaciones muy específicas, cuando vos le pedís a la administración una autorización para llevar adelante una actividad reglada, con un derecho prexistente", explicó en diálogo con El Cronista.

En ese sentido, ejemplificó: "Si vos querés construir en tu propiedad, necesitas que la administración verifique que vos cumplís, lo que está haciendo es verificar el derecho que ya tenés. No te da el derecho, te lo posibilita. El caso contrario es portar armas, que está prohibido por regla general, pero ciertas personas pueden, y piden un permiso. En el primer supuesto, si el Estado no contesta, el silencio va a ser positivo. Mientras tanto, en el caso del arma, será negativo".

En cambio, Gutiérrez Colantuono sostuvo que, además de posibles planteos de inconstitucionalidad en puntos referentes a los amparos por mora, la crítica que puede realizarse a la nueva reglamentación es que "no ha distinguido situaciones distintas que merecen tratamientos distintos, como lo marca la Constitución de 1994".

"Establece que el procedimiento del silencio positivo es para beneficio de quienes piden autorizaciones, no es para sectores vulnerables", añadió.

En ese sentido, una parte de los especialistas apuestan a que se conseguirá el efecto contrario al buscado: "Los funcionarios, ante la duda, rechazarán todo lo que caiga en sus manos".\_\_\_

"HEMOS LOGRADO EL CONTROL TERRITORIAL"

## Bullrich celebró la baja del delito en Rosario acompañada por Pullaro

La ministra de Seguridad afirmó que en lo que va del 2024 se redujeron en un 63% de los homicidios dolosos respecto a 2023. Su versión sobre la visita libertaria a represores en Ezeiza

El Cronista

**Buenos Aires** 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió ayer en Rosario con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para analizar las políticas que se vienen aplicando en esa ciudad ante el narcotráfico y destacaron los resultados reflejados en la baja de los homicidios.

"Hemos logrado el control territorial", celebró la funcionaria nacional sobre la situación de Rosario, aunque aclaró: "Estamos contentos pero vigilantes".

La titular de Seguridad nacional se pronunció así en una conferencia de prensa que brindó con Pullaro en la sede del gobierno santafesino luego de la reunión que mantuvieron.

Según Bullrich, en lo que va de 2024 en Rosario se redujo en un 63% el número de los homicidios dolosos respecto de las estadísticas del año anterior, cifra que se amplía al 74% en las zonas con presencia de las fuerzas federales.

En ese marco, la dirigente del PRO y aliada al presidente Javier Milei destacó el "control territorial y encapsulamiento del problema, que no se extendió a otros lugares".

"Trabajamos muy fuerte en la decisión de tomar el control territorial, que la ley y la constitución estén por encima de la ley narco que manejaba el territorio", dijo Bullrich. La ministra agregó que "sin dudas, la baja del 60 % de los homicidios en general y el 70 % en las zonas conflictivas marca un número inédito, el más importante en los últimos 17 años".

"Los principales líderes (narcos) están aislados e incomunicados en las cárceles. Se

han aumentado las restricciones y todas las medidas de comunicaciones", remarcó, aunque de inmediato aclaró: "La operación desde el interior de las cárceles no podemos decir que está terminada, está reducida al máximo".

Bullrich detalló que "hay una caída muy fuerte del flujo de cocaína en Rosario y se arrestaron a 555 personas vinculadas al narcotráfico". Luego insistió en que fue clave el "trabajo en conjunto" con el gobierno provincial de Pullaro: "Estamos encaminados, el objetivo que nos hemos propuesto lo estamos logrando", señaló.

Por su parte, Pullaro, visiblemente emocionado, se abrazó con Bullrich, a quien llamó "querida amiga", y sostuvo que "los rosarinos que la pasaron muy mal" en los últimos años debido al avance narco.

"No fue fácil para nosotros. podemos decir que logramos algunos objetivos y que no vamos a descansar hasta que Rosario sea la ciudad que fue", enfatizó el gobernador radical. Y destacó: "Tal vez ni en las mejores proyecciones nos hubiésemos imaginado esto. Sabíamos qué teníamos que hacer desde el gobierno provincial. Queremos destacar a la Legislatura de la provincia que prácticamente por unanimidad nos dio las herramientas que necesitábamos contra el crimen organizado".

De la reunión previa participaron además el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

#### **VISITA A EZEIZA**

En la misma conferencia de



La funcionaria de Milei destacó el "control territorial y encapsulamiento del problema" en la provincia

"Trabajamos muy fuerte en la decisión de tomar el control territorial", afirmó la ministra nacional

"Me enteré de la visita por los diarios", sostuvo Bullrich sobre el paso de diputados de LLA

prensa junto al mandatario local, Bullrich desmintió este lunes haber autorizado la visita de diputados libertarios a represores detenidos en el penal de Ezeiza, al afirmar que esa información es "falsa de toda falsedad" y que "nadie le dijo nada" sobre esa incursión.

"Falso de toda falsedad, me enteré de la visita por los diarios", sostuvo desde Rosario. La funcionaria destacó de todos modos que, ante la visita, el Servicio Penitenciario Federal "hizo lo que dice la ley de Ejecución de la Pena", en referencia a que "un diputado puede entrar con aparatos para poder sacar fotos y registrar la situación". Para Bullrich, "querer involucrar" en esa visita al "Servicio Penitenciario y más aún a mí, que nadie me llamó por teléfono ni me dijo nada, es una mentira total y absoluta"..

#### A nuestros clientes:

Banco Macro comunica a los titulares de Cajas de Ahorros en Pesos y en Dólares y Cuentas Sueldo y Cuentas de la Seguridad Social, cuyo saldo no supere los \$ 530.000 / u\$s 557 que, por no registrar movimiento alguno en el período establecido por B.C.R.A., se procederá al cierre de su cuenta pasando el saldo de la misma a estado inmovilizado, aplicando sobre dicho saldo un débito mensual de \$ 5.008,10 / u\$s 22 (más IVA) en concepto de comisión por saldos inmovilizados, a partir de los 60 días corridos de la presente comunicación. Dicha comisión no será de aplicación en las Cuentas Sueldo y Cuentas de la Seguridad Social. En caso de querer continuar operando con la cuenta, los Titulares podrán acercarse a su sucursal o llamar al Centro de Atención Telefónica al 0810 555 2355 de 7 a 20 hs.

#### MINISTERIO DE SALUD

#### Expediente Nº 800-004651-2024 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 12/24

OBJETO: Contratación de un Sistema de Atención Extra Hospitalaria y el Servicio de Coordinación, Seguimiento Satelital y optimización por medio de un sistema operativo de telefonia con una línea especial cuyo número es ciento siete (107) y su respectivo personal, que además deberá comprender un Sistema Integral de Información del Servicio, perteneciente al Ministerio de Salud.-

APERTURA: Viernes 06 de Septiembre del 2024.-

RECEPCION DE SOBRES: Hasta 09:30 horas.

VALOR DEL PLIEGO: \$20.000,00. (Pesos veinte mil con 00/100).

Presupuesto Oficial \$ 9.521.786.376,00.-

RECEPCION DE SOBRES: Departamento Compras: Av. Libertador San Martin Nº 750-Oeste -3er piso- Centro Civico - San Juan, Tel: 0264-4307408 .-

APERTURA: 2º Piso Núcleo 6 Sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Av. Libertador Gral. San Martin 750, oeste -



Ministerio de Salud

Centro Civico-

DENUNCIA POR ABUSO

## Un testigo relativizó la denuncia de Yañez y Pacchi negó vínculo con Alberto Fernández



Sofía Pacchi emitió un comunicado para desmentir el rumor que la unía sentimentalmente a Fernández

En el marco de la causa, un testigo dijo no haber presenciado actos de violencia en la residencia oficial pero si el distanciamiento luego de la "fiesta de Olivos"

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

santafe.gob ar

El ex intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Alberto Fernández, Daniel Rodríguez, declaró no haber presenciado actos de violencia en la residencia oficial pero sí la evi-

Medicamentos

de alto costo

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 35/2024

Imputación preventiva: \$100.000.000. Apertura: 12/09/24 - 10 hs.

Adquisición de medicamentos de alto costo para el servicio de Farma-

cia con destino al Hospital de Venado Tuerto de la Provincia de Santa Fe

"Dr. Alejandro Gutierrez", EXPTE. Nº 584/2024, FORMA DE PAGO: 90

DIAS F/FACTURA. IMPUTACION PREVENTIVA: \$100,000,000. SELLADO

FISCAL: \$2268. PLIEGO A DISPOSICIÓN EN: www.santafe.gov.ar

(compras) y Oficina de Compras, Suministros y Patrimonio del Hospital Dr.

Aleiandro Gutlerrez, T.E., 03462-405900 Int. 18286, Horario, 7:00 hs. a

12:30hs, VALOR DEL PLIEGO: \$40.000. El que deberá ser depositado en

el Nuevo Banco de Santa Fe S. A. Cuenta Corriente en \$ Nº 022-10752/05

(CBU 3300022810220010752059) a Nombre del Hospital "Dr. Alejandro

Gutierrez". La boleta de depósito correspondiente deberá presentarse en

la Oficina de Compras del Hospital "Dr. Alejandro Gutierrez". Santa Fe 1311

quién extenderá el Recibo Oficial que deberá adjuntarse a la propuesta.

dente "ruptura" de la pareja del ex mandatario con su ex esposa, Fabiola Yañez.

Quien estuviera encargado operativamente de lo que sucedía en la Quinta fue una de las personas mencionadas en la denuncia realizada por Yañez, cuando la mujer relató diversos hechos de violencia que se sucedieron desde 2016 hasta fines de 2023.

Ante ese panorama, el fiscal Ramiro Gonzalez le tomó ayer declaración testimonial a Rodríguez quien afirmó que la relación de la pareja "cambió notablemente después de la publicación de la foto de la fiesta de Olivos", en agosto de 2021.

Aclaró que, sin embargo, que no presenció actos de violencia por parte del ex mandatario contra la que era su pareja.

El intendente de la Quinta subrayó que "la ruptura fue evidente" y que "las relaciones" de Yañez y el "contacto con otras personas casi desapareció" tras la difusión de esas fotos

Rodríguez, es un hombre de confianza de Alberto Fernández: su relación proviene desde la presidencia de Néstor Kirchner, dado que ambos militan en el peronismo. Primero trabajó como del por entonces jefe de Gabinete, luego pasó a ser su chofer personal, cadete y secretario hasta, finalmente, llegar a estar a cargo de la residencia.

Durante sus funciones en la quinta, no utilizó (ni lo hace actualmente) redes sociales ni tampoco tuvo contacto con la prensa.

#### **COMUNICADO DE PACCHI**

Por otra parte, la modelo y amiga de Fabiola Yañez, Sofía Pacchi, emitió un comunicado donde desmintió cualquier relación sentimental con Alberto Fernández.

Antes de prestar declaración testimonial ante el fiscal González, Pacchi también desmintió que ella hubiera filtrado las fotos de la polémica celebración de la fiesta de cumpleaños en Olivos durante la pandemia de coronavirus, como se rumoreó en su momento.

"Antes esta ola de difamaciones que se ciernen sobre
personas que por motivos estrictamente laborales hemos
estado vinculadas a la Casa de
Gobierno durante el mandato
de Alberto Fernández, resulta
imperioso aclarar que no he
tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza
con el ex presidente", sostuvo.

Pacchi, quien además de amiga era asesora de Yañez, agregó: "Todo cuanto se infiera al respecto es una mentira de la peor calaña, sin asidero alguno y con la intención de injuriarme"

Sobre la filtración de las imágenes del festejo de cumpleaños de Yañez, agregó que su "conciencia está en paz" porque el gobierno de entonces "sabe bien quién o quiénes han sido los responsables de la filtración de esas fotografías".

Respecto de los rumores de los que fue objeto en medio de la denuncia de Yañez contra Fernández por violencia de género, dijo haberse sentido "vulnerada, maltratada y empujada al abismo de la depresión".

Esa situación, afirmó, no se la desea "ni aún a quienes, desde las sombras de las redes sociales o la impunidad de algunos comunicadores, fogonean el verdadero calvario" que padece.

"Como todo el país asisto con estupor y dolor a lo que se está conociendo sobre la relación de Fabiola Yañez y el ex presidente Fernández. En ese sentido y en virtud a la relación a distancia que mantengo con Fabiola, solo puedo expresar los mejores deseos para ella", finalizó.\_\_\_

## Servicio de fotocopiado

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 47/2024

Imputación preventiva: \$18.000.000. Apertura: 12/09/2024 – 9 hs.

Servicio de fotocopiado e impresión por un total de 140.000 copias mensuales por un período de 6 meses, con destino al Hospital Provincial de Niños Zona Norte "Dr. Roberto M. Carra". EXPTE. Nº: 697/2024. Forma de pago: 60 días f/factura. Pliego a disposición en: www.santa-fe.gov.ar (compras) y Oficina de Compras, Suministros y Patrimonio (1º Piso) del Hospital de Niños Zona Norte Dr. Roberto M. Carra. T.E.: 0341-489-3300. Horario: 7:00 hs. a 12:30hs. Valor del pliego: \$7.200. Mediante Depósito en cuenta bancaria: Cuenta Nº 9001/04 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Sucursal 599 hasta un (1) día antes de la apertura de ofertas o Transferencia Bancaria Cuenta crédito CC 599-9001/04 Pesos. CBU crédito 3300599515990009001042. La boleta de depósito que deberá adjuntarse a la propuesta correspondiente, deberá presentarse en la Oficina de Compras del Hospital Pcial, de Niños Zona Norte. Av. De los Trabajadores 1331.

santafe.gob.ar



El Cronista Martes 27 de agosto de 2024

## ECONOMÍA AL DÍA El podcast de El Cronista

Todos los días te contamos lo que pasa y te hacemos la economía más fácil.



Un nuevo capítulo de Lunes a Viernes

**ESCUCHANOS** 





## Finanzas & Mercados

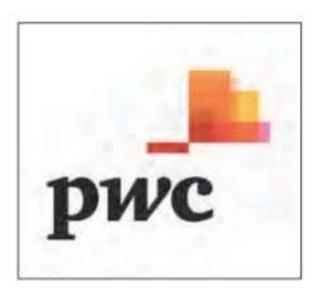

INFORME DE GOLDMAN SACHS SOBRE LA REGIÓN

## Aconsejan en EEUU comprar Brasil y Paraguay y esperar por Argentina



El presidente Javier Milei busca atraer inversiones, pero los mercados eligen la cautela.

Persiste el "ver para creer" con el país en los fondos de Nueva York. Goldman Sachs recomienda posicionarse en Paraguay y Brasil. Con Argentina y México, la postura es "neutral".

\_\_\_ Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

La Argentina está en modo pausa entre los grandes fondos de Nueva York. Prueba de ello es el último informe de Goldman Sachs en el que recomienda posicionamientos en Brasil y Paraguay mientras que se mantiene "neutral" en Argentina y México. El dato es clave en momentos en que se aproxima el inicio del ciclo de baja de tasas en Estados Unidos, lo que ya está generando órdenes de compra sobre diferentes activos de mercados emergentes.

Paraguay, tal como destacara El Cronista la semana pasada, se está convirtiendo en la "niña mimada" de la región.

Como su economía es pequeña y no tiene un monto significativo de títulos de deuda en circulación, no es "trending topic" entre emergentes. Su calificación de "investment grade", la ansiada nota de calificadoras de riesgo, amplió el espectro de inversores habilitados a posicionarse en sus papeles. "Hay margen para una mayor compresión frente a los índices de mercados emergentes y los Investment Grade de EE.UU.", destaca Goldman Sachs, que agrega que "muchos participantes del mercado se han preguntado cuánto margen de mejora queda. Creemos que todavía hay valor". Sobre Brasil, el clima inversor también es positivo. "Creemos que las empresas brasileñas pueden beneficiarse además de la mejora del clima inversor a nivel nacional" destaca Goldman Sachs.

En el capítulo correspondiente a la Argentina, al igual que otros fondos de inversión norteamericanos, la postura es la de "ver para creer". "Después de varias semanas de bajo rendimiento, los diferenciales de los bonos argentinos parecen haber encontrado cierto sostén frente a sus pares soberanos de mercados emergentes con calificación CCC. El mercado cambiario también ha mostrado cierto alivio, como lo demuestra la reducción de la brecha entre los tipos de cambio oficiales y paralelos y la estabilidad de las reservas internacionales", desagrega que "es probable que la actividad siga siendo débil en la segunda mitad del año, dada una carga fiscal aún considerable, la presión continua sobre el ingreso disponible de los hogares y la debilidad de las nuevas inversiones. Esperamos que los inversores se mantengan cautelosos ante el complicado contexto a corto plazo, pero también centrados en el camino a mediano plazo. En última instancia, la posibilidad de que los precios de los bonos suban nuevamente sigue dependiendo de una recuperación económica sostenida. Nos mantenemos neutrales en estos niveles".

taca Goldman Sachs. Pero luego

La cautela que se observa con Argentina se repite con México, que vio en las últimas semanas al peso de ese país en nuevos mínimos frente a otras monedas de mercados emergentes. La postura del mercado estará en función de la agenda de políticas que comenzará con las votaciones del Congreso sobre varias reformas constitucionales y la aprobación del presupuesto del 2025. "Somos neutrales en los créditos mexicanos mientras esperamos más claridad en el lado de la política", destaca Goldman Sachs.

¿Cuándo mutará la cautela con la Argentina por parte de los inversores norteamericanos? Cuando estén seguros de que no habrá marcha atrás en el actual rumbo económico. La aprobación reciente en el Congreso de una reforma previsional por 1,2% del PBI sin especificar su financiamiento muestra el alto voltaje existente en la política doméstica. Incluso esta cautela bien podría extenderse hasta las elecciones de medio término del 2025. Hay muchas cuestiones en juego y cualquier traspié económico del actual gobierno puede derivar en un aumento de las chances del peronismo o kirchnerismo. Por ello la prudencia oficial en el levantamiento del cepo. ¿A cuánto hubiera cerrado el dólar tras la aprobación de esa reforma previsional y su mayor gasto sin el cepo?

Aún se es muy vulnerable...

NASDAQ CEDIÓ 0,83%

## La tensión política y caída de Wall Street arrastraron a los ADR

\_ Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

Las tensiones políticas y la volatilidad de Wall Street volvieron a arrastrar a los activos argentinos. Los de renta variable cayeron hasta 3,7% en Nueva York, liderados por los bancos, en medio de la denuncia de Mercado Libre. No obstante, en el desplome incidió más la toma de ganancias y el viento de frente internacional.

"Esta semana será fundamental seguir de cerca los sucesos en el frente político. Mas allá de la intención del Ejecutivo, el Congreso puede insistir con el proyecto por más que se vete totalmente en el plazo de diez días hábiles tras su sanción. Además, el veto podría implicar un costo político y social significativo", advirtió Portfolio Personal Inversiones.

Las bajas de hasta 3,7% que registraron ayer los ADR argentinos en Estados Unidos fueron lideradas por BBVA, mientras los bancos Galicia, Macro y Supervielle finalizaron la jornada con caídas de entre 1% y 2,5%. Entre los avances, se destacaron Vista y Despegar, con subas de 3,5% y 2,5%, respectivamente.

Los activos de renta variable también operaron principalmente en baja en la plaza local. El S&P Merval cedió 0,9% en pesos y 1,2% en dólares. Las mayores caídas del panel líder también se dieron en el banco BBVA (-2,9%), mientras las subas fueron encabezadas por los papeles de Sociedad Comercial del Plata (1,4%).

Los bonos soberanos en dólares mostraron un leve rebote, que no alcanzó para recuperar la seguidilla de caídas de la semana pasada. Las subas de los Globales en Wall Street fueron de hasta 0,5%, liderados por los que vencen en los años 2035 y 2030, mientras el riesgo país cedió a 1516 puntos básicos.



Los montos máximos otorgados en préstamos aumentaron en los diez bancos líderes.

POR EL DESCENSO DE LA TASA DEL BCRA

## Bancos bajan a la mitad las cuotas de los préstamos personales

Los plazos promedios subieron de 12 a 30 meses, mientras el monto otorgado se duplicó y ahora dan hasta \$50 millones. La tasa efectiva anual cayó del 230% al 85% en los últimos tres meses

#### \_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

La desaceleración de la inflación, sumado a la baja de tasas de política monetaria por parte del Central, ha provocado un cambio de escenario en los préstamos personales.

En los últimos tres meses la tasa efectiva anual bajó de 230% a 85%, mientras el plazo promedio aumentó de 12 a 30 meses, con un plazo total que llega hasta los cinco años. Los montos máximos otorgados aumentaron en los diez bancos líderes: van desde \$ 10 millones en el caso del Patagonia hasta \$ 50 millones en el BBVA, según datos aportados para esta nota por el consultor Pablo Curat, ex director del BCRA.

"A pesar de la caída de los ingresos reales, la cartera de préstamos personales en situación irregular se mantiene en 4% de la cartera total. Para un mismo monto de préstamo, por la baja de la tasa y el aumento del plazo, la cuota pro-

medio bajó más del 50%, mientras que los montos otorgados subieron entre 50% y 100%", advierte.

Guillermo Barbero, socio de First, va por la misma línea: "Al bajar la tasa, baja el monto de la cuota y por eso te puedo prestar más, pues la relación cuota/ingreso permite subir el monto prestable. La estabilidad de las tasas permite ampliar los plazos, al subir los plazos la cuota es más baja y también sube el monto prestable", detalla.

Por otro lado, hace hincapié que, como la tendencia de la tasas es a la baja, las entidades financieras se apuran a colocar ahora a más largo plazo antes de que bajen las tasas más: "Además hay que tener en cuenta que el Gobierno no demanda más fondos y entonces hay que volcarlo al sector privado y, en esos términos, los préstamos al consumo son los más redituables. Por eso, a principio de año no te daban más de 6 o 12 meses y ahora hay plazos de entre 24 y 36 meses".

De hecho, al ser consultados para esta nota, en uno de los grandes bancos extranjeros indicaron, con la condición de mantener el off de record, que en julio la cantidad de préstamos otorgados mostró un crecimiento del 30% respecto al mes anterior. El monto promedio estuvo alrededor de \$ 2,5 millones, creciendo 13% respecto al mes anterior. El destino fue principalmente la compra de autos y la cancelación de préstamos anteriores.

En efecto, las estadísticas del Central muestran que el stock de préstamos al sector privado más que se triplicó en los últimos doce meses, al pasar de \$ 1,4 billón en julio del año pasado a \$ 4,5 billones en julio de este año. En lo que va del año más que se duplicaron, ya que en enero el stock promedio era de \$ 2 billones.

En un banco líder bajaron la tasa fija de los préstamos al consumo para individuos al 61% de tasa nominal anual para los plazos de 12 y 18 meses, mientras que si los plazos van desde los 24 a los 96 meses la tasa nominal pasa a ser del 64%. En lo que respecta a los créditos para empresas, a seis meses de plazo la bajaron al 57%, mientras que para los de 12, 18 y 24 meses la bajaron al 58% de TNA.

Desde LCG apuntan que todos los préstamos presentaron una significativa recomposición en julio pasado, creciendo a dos dígitos. El financiamiento a las empresas volvió a ser el principal impulsor del crecimiento mensual, con un 17% mensual real.

El crédito al consumo acompañó el crecimiento con un 10,4% mensual en términos reales. Los préstamos personales fueron los protagonistas hacia adentro, aumentando un 15,4% mensual real, mientras que el financiamiento con tarjeta de crédito lo hizo en un 7,9% mensual real.

TRAS LA PUBLICACIÓN DEL IPC DE JULIO

## Aumenta la cobertura frente a la inflación y se disparan los bonos CER

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

La demanda por cobertura inflacionaria se disparó en los últimos días y los bonos CER evidenciaron fuertes avances tras el último registro de inflación por encima de lo previsto publicado por el Indec hace unas semanas.

En el tramo corto de la curva, el T4×4 subió 5% en las últimas jornadas, mientras que el bono CER de referencia en la curva como el TX26 evidencia subas de 6,5% en las ultimas 10 jornadas.

En el extremo más largo, como el Discount pesos (DICP), las subas son de casi 10% en los últimos 10 días.

Gracias al rally de los bonos CER, las tasas reales dentro de dicha curva volvieron a desplazarse a la baja, haciendo que la curva pase de niveles de tasa real de un rango de entre 10% a 15% previo al dato de inflación, hacia un rengo de entre 7% al 9% actualmente.

Javier Scelato, Portfolio Manager de Fondos Fima, explicó que los bonos que ajustan por CER volvieron a ser demandados tras los últimos datos de inflación.

"Con el conocimiento de los datos de inflación mes a mes, los spreads de activos CER arbitrables contra la curva de Lecap se fueron moviendo del terreno negativo a positivo, intentando alcanzar esos rendimientos de tasa fija. Esa dinámica se mantuvo hasta el último dato de inflación conocido", dijo.

Sobre ese dato, Scelato agregó que si bien apuntó a la baja, no resultó una sorpresa positiva ya que estuvo en línea con lo esperado, y reavivó la demanda de bonos CER.

"Por primera vez en los últimos meses, el dato de inflacion mantuvo el patrón descendente, pero a la vez fue en línea con el esperado por el mercado. Es decir, no hubo sorpresas y esto generó en las últimas ruedas apetito por los activos que ajustan por CER, comprimiendo su curva", detalló Scelato.

Actualmente, la inflación implícita de agosto se ubica en torno al 3,3% mensual, pese a los ajustes de precios regulados. Posteriormente, baja a un promedio del 3% hasta fin de año, y del 3,5% durante la primera mitad de 2025.

Los analistas de Grupo IEB coincidieron en que los bonos CER acomodan sus rendimientos para buscar cobertura ante una inflación que parece no bajar del 4% a nivel general y 3% la núcleo. "Los precios de los bonos CER se encontraban muy desarbitrados y el mercado ha ajustado las expectativas de inflación de manera acorde a los datos publicados", dijeron.

La clave pasa actualmente por cual puede llegar a ser el

"Los bonos que ajustan por CER volvieron a ser demandados tras los últimos datos de inflación",

dijo Scelato.

"El mercado ha ajustadó las expectativas de inflación de manera acorde a los datos publicados", dijeron desde Grupo IEB.

nivel de inflación de cara a los próximos meses.

Desde Research Mariva consideran que hay motivos para ser optimistas con respecto a la dinámica inflacionaria a mediano plazo. "El dato de inflación de julio fue un revés para el Gobierno, que apuesta fuertemente por una desaceleración hacia el 2%. La inflación subyacente se mantuvo alrededor del 3,8% en los últimos 3 meses, lo que es consistente con nuestro escenario base en el que la inflación no logra superar la barrera del 4% de manera consistente", dijeron.\_\_\_

#### EDICTO

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Darío J. Graziabile, en los autos caratulados. "QUEVEDO HUGO ABEL C/ DI MEGLIO Y SILENZI MARIA Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA", Expte. Nº 54777, cita a: Silvana Beatriz Di Nunzio, heredera de Roberto Juan Di Nunzio, este último heredero de la co-demandada Leonor Di Meglio y Silenzi y a quienes se consideren con derecho al inmueble cuya usucapión se pretende ubicado en calle Plunkett 3763 de la localidad de Ingeniero White, Partido de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción II, Sección D. Manzana 397t, Chacra 397, Parcela 15, Partida Inmobiliaria Nº (007) 12 429 a fin de que en el término de diez días tomen intervención en estas actuaciones bajo apercibimiento de nombrarle Defensor al de Ausentes en turno del Departamento. Bahía Blanca, 09 de agosto de 2024 - NOTA: El presente deberá publicarse por DIEZ días en el Diano "El Cronista Comercial S.A." de CABA - FDO: GUZMAN ALICIA SUSANA. SECRETARIO.

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

# Mercado Pago denunció la cartelización de los bancos en guerra de las billeteras



La billetera de Mercado Libre replicó una denuncia que habían motorizado tres ex titulares de la CNDC. Se quejan de las promociones cerradas en MODO. Bancos acusan a Mercado Pago de monopólica

#### Ariel Cohen

\_\_\_ acohen@cronista.com

Mercado Pago, la billetera digital de Mercado Libre, denunció ayer a los 36 bancos que conformaron MODO por concentración prohibida, cartelización y prácticas coordinadas destinadas a perjudicar a la industria fintech. Directivos de Mercado Libre informaron que la denuncia de la firma de Marcos Galperin ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) apunta sobre tres ejes:

-La conformación de la sociedad de los bancos, que debía tener autorización previa. Acusan a los bancos de cartelización en las promociones bancarias exclusivas para los clientes de MODO.

 Acceso asimétrico a la información de los saldos de las cuentas de clientes de bancos.

-Trabas en las transferencias de fondos desde las cuentas CBU de los bancos a las CVU de la fintech.

La denuncia es prácticamente una copia de la que en octubre de 2023 presentaron en forma "espontánea" tres ex presidentes de la CNDC, Diego Petrecolla, Gabriel Bouzat y Esteban Greco contra los bancos y que hasta el momento MODO ha respondido en una primera instancia.

"Lo que hace MODO es escandaloso, cuando vemos lo que pasa en la industria fintech en la Argentina, y vemos que empiezan a perjudicar seriamente a los usuarios, llegó el momento de decirle a la CNDC que tenemos argumentos contundentes de que esta coordinación daña a la competencia", dijo Jacobo Cohen Imach, VP de relaciones gubernamentales de Mercado Libre.

#### "SORPRESA Y FALSEDADES"

"Esta nueva denuncia sólo busca desviar la atención de la denuncia realizada en su contra en el La escalada tiene lugar luego de que MODO encarara en el último trimestre una agresiva política de promociones.

Los bancos aseguran que Mercado Libre tiene una actitud monopólica sobre el mercado y que recibe subsidios y franquicias.

mes de mayo por abuso de posición dominante. En esta oportunidad, Mercado Libre ataca a las promociones de MODO y los bancos de las que hoy se benefician millones de consumidores y comercios cuando realizan sus pagos con la billetera. Las promociones son justamente un elemento competitivo por excelencia", dijo Modo en un comunicado.

"En lugar de mejorar su propuesta de promociones, Mercado Libre las quiere bloquear con denuncias, evitando así competir por mejores beneficios para los usuarios", señaló Santiago Eraso Lomaquiz, Director de Legales, Compliance y Asuntos Públicos de MODO.

#### **LA DENUNCIA**

De acuerdo con Mercado Libre, "los bancos se concentran ilegalmente en MODO" y "nunca notificaron ni solicitaron autorización para operar de forma conjunta". "De esta manera, están infringiendo la ley de Defensa de la Competencia que obliga a notificar acuerdos de empresas que afectan la competencia", dicen. "Queda claro que su principal motivación es coordinarse para obstaculizar a toda costa a las empresas fintech usando los mismos mecanismos del pasado", acusan.

En segundo lugar, Mercado Pago señaló una supuesta cartelización "perjudicial para los consumidores" conformada para "evitar competir entre sí con sus propias billeteras digitales". Según Cohen Imach, cada banco debería tener su propia billetera, y con la unificación en MODO no lo hacen. A su juicio, esto "les permite ponerse de acuerdo en sus estrategias comerciales y evitar la competencia por los comercios que afilian a sus promociones, y por los montos de descuentos o reintegros que ofrecen a los consumidores".

"Es como si todos los supermercados se pusieran de acuerdo para tener una única marca para comercializar productos y fijaran sus promociones en conjunto para no competir entre sí", detallaron.

El tercer rubro de la denuncia apunta a "evitar la competencia de las fintech". Para Mercado Libre, "los bancos sistemáticamente bloquean y ponen topes bajos y arbitrarios a las transferencias desde cuentas de bancos (CBU) hacia cuentas de pago de las fintech (CVU), limitando la libertad de las personas que eligen administrar su dinero y generar rendimientos a través de una cuenta digital".

También se quejan de que "los bancos comparten en MODO información bancaria de los usuarios como los saldos y últimos movimientos de las cuentas pero no comparten esta información a sus competidores fintech e impiden que otras billeteras digitales accedan a sus promociones".

La denuncia de Mercado Libre se inscribe en un contexto de demandas judiciales cruzadas, ya que en mayo pasado también los bancos de MODO denunciaron ante la CNDC a Mercado Pago por "abuso anticompetitivo de su posición dominante" en perjuicio de comercios, usuarios y otros actores en procura de que cese en actividades y se abra a la competencia. EL BLUE, ESTABLE

## BCRA detuvo la seguidilla de compra de divisas y avanzó el CCL

\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

El Banco Central detuvo la seguidilla de compras de divisas a través del mercado oficial de cambios, en una jornada en la que las cotizaciones financieras del dólar operaron con subas moderadas en las principales referencias y el tipo de cambio oficial aceleró su avance.

La entidad registró un saldo neutro tras su intervención en el mercado oficial de cambios, luego de catorce jornadas consecutivas con resultados positivos. No obstante, en lo que va del mes acumula compras netas por u\$s 539 millones.

A pesar del saldo neutro de la jornada, las reservas internacionales brutas volvieron a aumentar. Las tenencias crecieron u\$s 29 millones y finalizaron la jornada en u\$s 27.874 millones.

"La proximidad del cierre de posiciones que vencen este viernes puede impactar en la demanda de divisas y comprometer de alguna forma el proceso de recuperación de reservas del Banco Central, con un resultado final algo inferior al alcanzado hasta ahora", advirtieron los operadores de PR Corredores de Cambio.

Por otro lado, en una sesión en la que se negociaron apenas u\$s 200,2 millones de contado, la autoridad monetaria dispuso un incremento de \$ 2 para el tipo de cambio oficial mayorista, que avanzó a 950,5 pesos.

Como es habitual en cada inicio de semana, en el marco del esquema del crawling peg, el Central dispuso un incremento mayor al del resto de las jornadas, aunque el de ayer fue el más elevado para un lunes desde el 1 de julio.

Por otro lado, las cotizaciones financieras del dólar avanzaron de manera moderada. El MEP a través del bono GD30 y el CCL mediante Cedear finalizaron la jornada con subas de hasta hasta 0,4% para ubicarse por encima de \$ 1288 y \$ 1289, respectivamente.

La cotización del dólar mostró mayor estabilidad en el mercado informal. El dólar blue operó sin variación respecto a la jornada previa, por lo que se negoció en \$ 1330 en la punta de compra y \$ 1350 en la de venta. COLOQUIO DE CIDES

## Gobierno, Congreso, la Corte y empresas debaten litigiosidad

Las aseguradorasse reunieron ayer con el ministro de Economía, Luis Caputo, y hoy debatirán en una jornada con Lorenzetti, Cúneo Libarona, Julio Cordera y Martín Menem soluciones prejudiciales

**Ariel Cohen** 

acohen@cronista.com

El ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, coincidirán hoy en un foro multidisciplinario este martes que discutirá el impacto de la litigiosidad en la economía y el rol de las compañías de seguro. Se trata de una iniciativa que organiza el conjunto del sistema asegurador, que desde principios de año creó un think tank, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) que se presentará en sociedad con este evento en el Alvear Palace Hotel.

"CIDeS es un grupo de las empresas más importantes de la Argentina, de diferente extracción, de capital extranjero, de capital local, del interior, de Capital Federal, de todas las líneas de negocios para aportar difusión, capacitación e investigación", explicó a El Cronista su presidente y titular de SanCor Seguros, Alejandro Simon.

"Realmente el seguro en el mundo tiene un rol muy im-



Caputo se reunió con aseguradoras en la previa del Coloquio de CIDeS.

Luis Caputo, Pablo Quirno y Roberto Plate recibieron a una docena de empresas del sector para escuchar sus inquietudes.

CIDeS se constituyó a fines de 2023 como un think tank de los referentes de las distintas vertientes del sector asegurador.

portante en el desarrollo de los mercados de capitales, de generar estabilidad para el desarrollo de emprendimientos, de empresas, y en la Argentina, como todo, estuvo postergado también por las vaivenes macroeconómicos a lo largo de la historia; pretendemos ver cómo trabajar para que mediante el seguro logremos una sociedad mejor, generando una voz para el mercado asegurador", añadió.

Hablarán los superintendentes de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, y de Seguros, Guillermo Plate. Habrá mesas

redondas también con presidentes de las cámaras civiles y una con legisladores de todas las extracciones: Nicolás Mayoraz (LLA), Eduardo Wado de Pedro (UP), Miguel Pichetto (PR), Luciano Laspina (PRO) y Rodrigo De Loredo (UCR). Cerrarán Martín Menem y el secretario de Trabajo, Julio Cordera.

Gran parte de los organizadoress se vieron cara a cara ayer con el ministro de Economía. Luis Caputo, en un encuentro en que destacó el "potencial de crecimiento enorme" del sector. que "tiene que ser una de las bases del crecimiento del financiamiento y de la economía". En esa línea, dijo que el Gobierno está "dispuesto a escuchar sus sugerencias porque quiere que le vaya bien al sector privado".

También se dialogó sobre la rebaja del Impuesto PAIS y su impacto en el sector. Las empresas del sector manifestaron interés en participar en los proyectos de inversiones del RIGI.

Del sector privado participaron Federación Patronal, Zurich, Grupo ST, La Caja, Experta Seguros, San Cristóbal, Galicia Sura, Sancor Seguros, Provincia ART, Provincia Seguros, La Segunda, Nación Seguros, Bernardino Rivadavia, Swiss Medical, Mercantil Andina, Mapfre, IASPSER, La Holando Sudamericana, Triunfo, Norte.\_\_\_



## Negocios



### Honda produce un nuevo modelo de moto en el país

La japonesa comenzó la fabricación de la Tornado XR300L. Sucede a la XR250, de la que hizo más de 110.000 unidades desde 2012.

NUEVA TECNOLOGÍA PARA SU PLANTA INDUSTRIAL DE CAMPANA

# Tenaris invirtió u\$s 100 millones para crecer en producción y exportaciones



Al robustecer la capacidad de la acería, Tenaris logra más capacidad de exportación tanto de tubos como de barras de acero

La empresa del Grupo Techint montó un nuevo horno en su estrategia de un acero más limpio. También avanza con desembolsos por más u\$s 250 millones en Vaca Muerta y energías renovables

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_ iortiz@cronista.com

La empresa Tenaris, que forma parte del grupo Techint, puso en marcha un nuevo horno de última tecnología que le permitirá aumentar la producción de acero y reducir emisiones en su planta del partido bonaerense de Campana, lo que demandó una inversión de u\$s 100 millones.

El desarrollo forma parte del proceso de transformación del proceso de producción para cumplir con los nuevos requisitos de un acero más limpio, y además permitirá a la compañía duplicar su capacidad de producción con foco a los mercados de exportación.

Se trata de la puesta en marcha de un nuevo Horno de Arco Eléctrico (EAF) equipado con tecnología Tenova Consteel que se montó en la Acería del Centro Industrial de Campana, donde la compañía produce tubos de acero sin costura para la industria energética.

El proyecto que demandó una inversión de u\$s 100 millones, mejora la productividad La obra aumentará la producción a 950.000 toneladas de acero para fabricar tubos sin costura y barras

Tras su primer parque eólico en Gonzales Chaves, Tenaris anunció otro en Olavarría por u\$s 200 millones y la eficiencia energética, incrementa la seguridad operativa y disminuye las emisiones de CO2. Este nuevo horno es el primero del sistema industrial global del grupo Techint.

La tecnología Consteel es un proceso mediante el que se recuperan los gases generados en la fundición del acero, utilizándose para precalentar la chatarra, un insumo clave para el proceso productivo.

Más de 700 colaboradores de Tenaris, de la proveedora de la nueva tecnología Tenova y de Techint Ingeniería & Construcción fueron parte del proyecto que transforma el perfil de la planta industrial.

El nuevo horno reemplazará una de las dos unidades eléctricas de arco existentes en la fábrica, y con una capacidad de producción de 950.000 toneladas de acero líquido para la fabricación de tubos sin costura y barras. De esta manera, al robustecer la capacidad de la acería, la empresa logra más capacidad de exportación tanto de tubos como de barras de acero para otras plantas productoras.

Para cumplir con los nuevos requisitos de un acero más limpio, el horno es parte de una serie de proyectos de inversión, en línea con la meta de descarbonización para 2030.

Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para el Cono Sur, dijo a través de sus redes sociales que "este es un proyecto emblemático que implicó una ingeniería extensa y una gran cantidad de innovación, incorporando nuevas tecnologías con una coordinación y ensamblaje complejos".

Para fortalecer el alcance de esos objetivos y desarrollar el proyecto de una manera integral, recientemente, la compañía puso en funcionamiento el Parque Eólico Buena Aventura, el primero de Tenaris en el mundo, con una inversión de u\$s 203 millones.

Ubicado en Gonzales Chaves, provincia de Buenos Aires, suministra cerca del 50% de la energía eléctrica requerida por la planta de Tenaris en Campana. Adicionalmente, Tenaris construirá un segundo parque en la ciudad de Olavarría con una inversión de u\$s 200 millones.

La compañía también está desarrollando sus instalaciones en el predio industrial del municipio neuquino de Vista Alegre, donde está construyendo con una inversión de u\$s 20 millones una nueva base de servicios orientados a los grandes operadores que se encuentra en el no convencional de Vaca Muerta.

Allí, en la estrategia de crecer en el mercado de servicios especiales, Tenaris fabricó su segundo set de fractura que costó u\$s 40 millones, y tiene el compromiso de sumar otros dos equipos para atender el incremento de demanda de las petroleras. Negocios Negocios 19

#### INNOVATION SUMMIT



Quercia (Banco Provincia), Deferrari (Naranja X), Barallobre (MODO) y Brown (El Cronista)

## Las billeteras virtuales ya revolucionan el sector financiero

Las herramientas digitales obligaron a que uno de los sectores más tradicionales de la economía se reinventara y adoptara la innovación permanente como forma de trabajo

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

La tecnología inició una revolución en el mundo de las finanzas. Pagos sin contacto, billeteras virtuales y tarjetas de crédito virtuales son ya parte de la vida cotidiana de millones de usuarios. Sobre estos temas se discutió en la Innovation Summit organizada la semana pasada por El Cronista, revista Apertura e Infotechnology.

"No hay ninguna duda de que durante la pandemia se aceleró la digitalización del mercado financiero. Las fintech y los bancos tuvieron que salir a ofrecer herramientas que hicieran posible realizar actividades que antes se hacían de manera presencial", señaló Vanessa Quercia, subgerenta de Política Comercial Individuos de Banco Provincia, entidad que en pleno 2020 lanzó Cuenta DNI, la primera billetera virtual bancaria del país.

La ejecutiva destacó que hoy la app se convirtió en la puerta de entrada al resto de los productos que ofrece el banco. La ejecutiva aseguró que el desafío es identificar cuál es la necesidad del cliente y saber por qué canal, cuándo y cómo ofrecerlo.

"La tecnología nos ayudó a mejorar la relación con el cliente. Gracias al asistente virtual y al canal de WhatsApp hoy puede contactarse con el banco las 24 horas, lo siete días de la semana, con la posibilidad de autogestionarse sabiendo que hay alguien atrás que lo puede ayudar", agregó Quercia.

Otro de los legados de la pandemia fue la inmediatez en todo lo relacionado con las operaciones financieras. Desde el pago con código QR hasta la obtención de préstamos y tarjetas de crédito.

"Hubo que generar productos que estuvieran en línea con las demandas de los clientes. Hoy ya podemos generar tarjetas virtuales en el momento, mediante un sistema de scoring en línea. Esto era impensado hace 15 o 20 años", agregó Cristian Deferrari, Head of Infraestructure de Naranja X.

Para poder hacer la evaluación crediticia, la Fintech del Grupo Galicia realizó un desarrollo de machine learning, que le permitió generar un sistema de scoring alternativo y amplía el universo de posibles usuarios de tarjetas o tomadores de préstamos.

El siguiente paso será la incorporación de inteligencia artificial (IA) generativa. La clave, destacó Deferrari, es saber dónde realmente aporta valor. Es que, según su opinión, si se analiza bien el problema, lo más probable es que no sea necesaria en 8 de cada 10 casos en los que se quiera usar.

"Ahora la estamos usando con distintos enfoques. Por un lado, para mejorar la productividad y eficiencia en los procesos. Por el otro, con chatbots para la atención al cliente", explicó.

Federico Barallobre, CMO de MODO, aportó que esta tecnología aporta capacidades a las que no se podría acceder de otra manera: "Buscar la mejor promoción de esta semana para ir al súper. es muy difícil sin IA".

El ejecutivo destacó que la billetera virtual se convirtió en un partner estratégico de los comercios. Gracias a los beneficios y descuentos que ofrece, la app es hoy una herramienta que tracciona clientes en un momento que se necesita generar demanda.

"Trabajamos para generar acuerdos comerciales y acercarles beneficios a los consumidores. Ahora estamos buscando integrar en la billetera los programas de beneficios que tienen las propias cadenas de retail. Con Axion ya lo hicimos. Hoy estamos en condiciones de digitalizar las tarjetas de los programas de fidelidad", explicó Barallobre.\_\_\_

## La inteligencia artificial cambia el panorama industrial

\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

La innovación es clave en todas las industrias. Desde el primer contacto de un conductor con su próximo vehículo, hasta la manera de operar en los mercados financieros, la tecnología está revolucionando la manera en que las compañías trabajan.

"Con vehículos cada vez más conectados, la industria está viviendo un proceso de transformación sin precedentes", explicó Ezequiel Balducci Buacar, gerente de Marketing Digital de Ford Sudamérica, durante la Innovation Summit organizada por El Cronista, Apertura e Infotechnology.

El ejecutivo contó que hoy las compañías cambiaron la manera en que se hace el primer contacto con los clientes. La incorporación de sistemas de mensajería posibilita el diálogo y con ello, la posibilidad de conocer a los consumidores.

En la actualidad, el mundo asiste al boom de una tecnología revolucionaria como la inteligencia artificial (IA), que tiene aplicaciones en distintas áreas. No solo asistentes virtuales de atención al cliente, sino también para operaciones más complejas como el asesoramiento financiero.

"La IA tiene mucho para ofrecer en asesoramiento financiero. Desde hacer una oferta direccionada a partir de los patrones de conducta de los inversores, hasta hacer gestión de riesgo de default o de liquidez", explicó Agustina Foa Torres, gerente de Innovación de BYMA.

Por su parte, Fernando Montero, Managing Director en Argentina de Globant destacó que el unicornio tecnológico siempre está en la búsqueda de oportunidades para innovar.

"Eso es lo que buscan los clientes que llegan a Globant. Y nosotros lo hacemos internamente, con la aplicación de IA en nuestros procesos", indicó.

Leandro Álvarez, CIO de BBVA, dijo que hasta 2008, la entidad tenía una competencia anual con startups de todo el mundo: "Pero eso cambió. Ahora tenemos Spark y ofrecemos asesoría a unas 200 startups, a las que acompañamos. Nuestra idea es poder agregarles valor a los clientes a

La inteligencia artificial ayuda a mejorar la relación con los clientes y a optimizar procesos internos

partir de la innovación".

Por último, Luis Bullrich, presidente del Parque de la Innovación porteño, señaló que la ciudad quiere que el ecosistema innovador tenga un lugar de referencia y de encuentro.

"Tenemos el ambicioso proyecto de tener un hub científico y tecnológico en la ciudad. Y para eso hoy tenemos el edificio +54Lab, en el que hay 50 startups de base científica. Queremos que Buenos Aires sea la capital de la innovación de América latina", cerró.\_\_\_



Expertos debatieron el alcance de la innovación en la empresas



Martin Mandarano (YPF Luz) y Michael Meding (McEwen Copper)

PROYECTO DE ESCALA MUNDIAL

## La mina de cobre Los Azules operará con energía renovable

McEwen Copper, la subsidiaria de la minera McEwen Mining y dueña del proyecto Los Azules, firmó un acuerdo con YPF Luz para que lo abastezca de energía a través de una línea de alta tensión

Florencia Lendoiro

\_\_\_ flendoiro@cronista.com

El mega proyecto argentino de cobre Los Azules operará con energía renovable. Ese abastecimiento será posible por un acuerdo que acaban de firmar YPF Luz y McEwen Copper, la subsidiaria de la minera internacional McEwen Mining y dueña del proyecto en San Juan, que permite a las compañías negociar de manera exclusiva para asegurar el servicio a través de una línea de alta tensión cuyo desarrollo y financiamiento estará a cargo de la empresa energética local.

El memorando de entendimiento prevé, además, la conexión del proyecto al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante la línea de alta tensión de YPF Luz, y la energía a suministrar provendrá de activos renovables de la compañía conectados al SADI.

Michael Meding, VPde McEwen Copper y gerente general del proyectoLos Azules, dijoque encontró en YPF Luz un necesario "aliado estratégico para cumplir con nuestro objetivo de ser 100% renovables", en este proyecto que será central para posicionar al país "en el mapa internacional de los recursos para la transición energética".

A su vez, Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, destacó que la compañía contribuye con este

acuerdo a "viabilizar la producción de cobre sustentable, fundamental para la transición energética". De hecho, la compañía está enfocada hoy a brindar soluciones energéticas integrales que se adaptan a las necesidades de cada cliente, en este caso con obras eléctricas.

Mandarano había anticipado a El Cronista en una entrevista hace un mes, su plan de abastecer de energía 'verde' a la minería. "Estamos estudiando proyectos de línea minera, un proyecto para abastecer de energía renovable a los proyectos de litio. Podría ser con parte del parque que vamos a desarrollar en Mendoza y algún otro parque que podamos desarrollar en otra región cercana a la mina", señaló.

La línea de alta tensión que abastecerá de energía a Los Azules será desarrollada y financiada por YPF Luz

Los Azules se desarrolla en alianza con la automotriz Stellantis, y Nuton, una subsidiaria tecnológica de Rio Tinto

La negociación con mineras en este sentido lleva tiempo. En el caso de este nuevo acuerdo firmado, ya YPF había comenzado tratativas con McEwen Cooper en 2023, con la firma de un acuerdo inicial para trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones que garanticen el suministro eléctrico a Los Azules, uno de los proyectos de cobre más grandes y prometedores a nivel mundial.

Este proyecto se desarrolla en alianza con grandes socios estratégicos como el grupo Stellantis, de fabricación de vehículos, y Nuton, una subsidiaria de Rio Tinto especializadaentecnologíasavanzadas para la extracción eficiente y sostenible de cobre.

La compañía acaba de informar además que tiene previsto avanzar con el estudio de factibilidad a principios del año próximo, que incluirá 45 km de perforación, y se anticipa la preconstrucción para 2026.\_\_\_

COMPRARÍA UNA PARTICIPACIÓN

## Petrobras quiere gas de Vaca Muerta y podría entrar a Tecpetrol

El Cronista

Buenos Aires

La petrolera estatal brasileña Petrobras está buscando activos de shale gas en la Argentina como parte de un plan más amplio para aumentar los suministros de combustible para estimular el crecimiento industrial, según personas familiarizadas con esa estrategia citadas por la agencia Bloomberg.

Los activos en los que Petrobras busca adquirir una participación incluyen los de Tecpetrol, una unidad del Grupo Techint, del empresario Paolo Rocca, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial.

En respuesta a la consulta de Bloomberg, Petrobras dijo que está buscando generar valor y restaurar las reservas de petróleo y gas natural a través de oportunidades en Brasil y en el extranjero, que describió en su plan estratégico de cinco años. Tecpetrol se negó a hacer comentarios.

Petrobras busca expandirse internacionalmente, con un enfoque particular en proyectos de petróleo y gas en América latina y frente a la costa atlántica de África, en lugar de limitarse a los campos de aguas profundas en Brasil. La estrategia es una fuente de controversia dentro de un gobierno que también promete priorizar su agenda ambiental, incluidos los intentos de fomentar una transición verde de la economía de Brasil.

Otros grandes productores de gas en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta en la Argentina son la estatal YPF, TotalEnergies, Pampa Energía y Pan American Energy Group (PAE).

Petrobras se deshizo de sus activos en Argentina hace varios años, pero mantuvo una participación del 34% en el yacimiento de gas no convencional de Río Neuquén, una empresa conjunta con YPF y Pampa.

El nuevo impulso en Vaca Muerta significa que la Argentina podría exportar gas a Brasil tan pronto como el año próximo. Pero en lugar de importar el combustible, a Petrobras le gustaría participar en la producción, dijeron las personas.

Actualmente, los ingenieros argentinos están trabajando para revertir el flujo de un importante oleoducto, con la idea de que los perforadores de Vaca Muerta puedan usarlo para enviar el excedente de combustible a Sao Paulo a través de Bolivia. Bolivia tradicionalmente envía gas por tuberías a sus dos vecinos, pero su producción ahora está en grave declive.

En agosto, la Argentina autorizó previamente a Tecpetrol y TotalEnergies a exportar gas a Brasil, según la provincia de Neuquén, que posee la mayor parte de las reservas de shale gas de la Argentina.

Los funcionarios del Gobierno y los ejecutivos de la industria están jugando con la idea de extender también otra red de gasoductos para poder enviar gas directamente al sur de Brasil, evitando una ruta tortuosa a través de Bolivia.

Se prevé que la producción de Petrobras alcance su pico máximo alrededor de 2030, a menos que haga grandes descubrimientos o adquisiciones. Vaca Muerta, que a menudo se compara con la Cuenca del Permian en los Estados Unidos, podría ayudar.....

## Licitación Pública Nº 019/2024

Objeto: Servicios Profesionales de mantenimiento evolutivo y correctivo del Sistema PeopleSoft Finanzas 8.9.

Lugar, plazo, horario de consulta y venta de pliegos: 26, 27 y 28 de agosto de 2024, enviando Mail a la dirección mmoneta@nacion-seguros.com.ar y gmorales@nacionseguros.com.ar, indicando en el asunto "Licitación Pública Nº 019/2024 - Servicios Profesionales de mantenimiento evolutivo y correctivo del Sistema PeopleSoft Finanzas 8.9.

Valor del pliego: \$100 más IVA.

Fecha, horario y lugar de presentación de las ofertas: 5 de septiembre de 2024, en el horario y modalidad indicados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Fecha, hora y lugar del acto de apertura: 5 de septiembre de 2024, a las 13:00 horas, por medio de la plataforma digital Microsoft Teams.







Magda Chambriard, CEO de Petrobras, FOTO: BLOOMBERG

El Cronista Martes 27 de agosto de 2024

## Info Technology



#### Sony pone un pie en la Web 3

La compañía japonesa anunció el lanzamiento de una red blockchain para potenciar proyectos de Web 3. Se llama Soneium y funciona como una capa 2 de la conocida red Ethereum



La representación virtual de los emprendimientos permite a los clientes ver todos los detalles de una vivienda

INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DEL REAL STATE

# IA y realidad virtual, aliadas para emprendimientos inmobiliarios

La innovación tecnológica brindó a los desarrolladores la posibilidad de exhibir gráficos de edificios o casas a potenciales compradores. El sector también incluyó chatbots inteligentes

\_ Matías Rufino

\_\_ mrufino@cronista.com

La irrupción de herramientas tecnológicas instó al sector inmobiliario a adaptar e innovar la exhibición de proyectos, con el objetivo de generar gráficos realistas y contar con detalles en iluminación, sombras, texturas y materiales. Gracias a ello, los clientes y desarrolladores pueden obtener un panorama con mayores precisiones.

En Argentina, la inmobiliaria y desarrolladora Narvaez -con foco en la compra, venta y alquiler de inmuebles en la localidad de Martínez-, desarrolló una maqueta digital para la visualización de inmuebles.

Junto a la empresa Vtopia, crearon esta representación para permitir a sus clientes recorrer las instalaciones de los proyectos que se comercializarán, pero que aún no se construyeron. Para llevar a cabo el desarrollo de este gemelo virtual, utilizaron la plataforma de Epic Games -Unreal Engine-, la cual se aplica usualmente en el diseño de videojuegos (por ejemplo, en Fortnite).

Las maquetas hechas con un motor gráfico de videojuegos permiten a clientes recorrer espacios virtuales

Los sistemas de IA ya ayudan a los desarrolladores a encontrar los mejores lugares para construir Según explicó Brian Reed, gerente de marketing y transformación digital en Narvaez, la nueva herramienta digital muestra "el proyecto con hiperrealismo a un potencial comprador que pueda ver con lujo de detalles y desde cualquier punto de vista cómo va a ser lo que está comprando".

#### **NUEVO REALISMO**

Además de lograr una "reducción de errores a futuro que hubiesen representado un gasto extra" y abaratar costos al no ser necesaria la construcción de modelos de los departamentos o casas a vender, los clientes tienen la posibilidad de visualizar el proyecto "con un detalle de realismo que no es habitual en la industria" y a través de "una pantalla gigante de 90 pulgadas".

Ante la consulta de El Cronista sobre si están utilizando cascos de realidad virtual para la exhibición de los proyectos, explicó que se trataría de una "experiencia individual" que, eventualmente, podría agregarle "una capa de dificultad a la reunión" con los clientes.

Siendo tan innovadora la maqueta digital para el sector inmobiliario, remarcó que se podría expandir en el corto plazo y, finalmente, reemplazar a los renders. Aunque, por el momento, Reed afirmó que "no existe tanta gente que sepa usar el programa Unreal Engine" y tenga los conocimientos de arquitectura "para poder trasladar un proyecto inmobiliario a esa plataforma".

#### IA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Basándose en el modelo de Open AI, la inmobiliaria Narvaez lanzó en 2024 un chatbot de inteligencia artificial para la derivación de consultas recibidas en WhatsApp. A partir de ello, el cliente entra en contacto con el bróker adecuado, quien atiende su respectiva consulta en tiempo real.

Según detallaron, la inteligencia artificial se encargará de interpretar las dudas del usuario y poner en contacto a las partes para que puedan conversar de forma inmediata. A su vez, el receptor del mensaje recibe previamente un resumen, lo que permite al interesado no repetir su pregunta cuando sea atendido a través de la aplicación de mensajería.

Asimismo, en medio de una gran implementación de este tipo de tecnologías, Federico Gallardo, CEO y fundador de Vitrium Capital -desarrolladora argentina-, describió que estas transformaciones en el sector de la construcción ya se encuentran visibles en etapas de diseño, en la optimización de los tiempos de análisis; y hasta en el seguimiento de las obras, en la supervisión del proyecto en su totalidad a través de softwares inteligentes).

"En una etapa previa a la construcción, el análisis de datos mediante estos sistemas de aprendizaje automático puede verificar factores útiles a la hora de encontrar ubicaciones para nuevos emprendimientos y características que son de interés para los potenciales compradores", precisó.

En cuanto a la etapa de construcción, Gallardo señaló que "la IA también resulta muy útil para mostrar proyectos a personas fuera de los equipos, tanto sean posibles compradores o inversores".\_\_\_

## Financial Times

#### Detienen al CEO de Telegram

Pavel Durov fue detenido en Francia en el marco de una investigación sobre delitos relacionados con pornografía infantil, tráfico de drogas y transacciones fraudulentas en la plataforma.



AUGE EN CIERNES

# Los inversores deben prepararse para un nuevo boom de los mercados emergentes

Tras debilitarse bruscamente en la última década, las economías emergentes están recobrando su ventaja de crecimiento sobre las desarrolladas, incluida la de Estados Unidos

#### \_ Ruchir Sharma

En los 2000, cuando un amplio boom económico de las economías emergentes atraía miles de millones de dólares a sus mercados financieros, el autor Fareed Zakaria describió este momento histórico como "el ascenso del resto". Ahora se está desarrollando una historia igualmente alentadora en el mundo emergente, pero pocos observadores se han dado cuenta y aún menos inversores extranjeros han actuado ante este cambio trascendental.

Se está gestando una gran vuelta. Tras debilitarse bruscamente en la última década, las economías emergentes están recobrando su ventaja de crecimiento sobre las economías desarrolladas, incluida incluso la más fuerte, Estados Unidos, hasta niveles no vistos en 15 años. La proporción de economías emergentes en las que es probable que el PBI per cápita crezca más rápido que en EE.UU. va camino de pasar del 48% en los últimos cinco años a 88%, en los próximos cinco. Esta proporción igualaría el punto más alto del boom del mundo emergente en la década de 2000.

Este auge en ciernes difiere del anterior en aspectos clave. En la década de 2000, el mundo emergente se vio impulsado por el rápido ascenso de China, un aumento masivo de los precios de los commodities y las políticas de dinero fácil aplicadas por los bancos centrales occidentales. Muchos analistas supusieron que "el resto" podría seguir en auge en masa, subidos al ascenso de China, pero se llevarían una gran decepción. En 2012, sorprendido por la excesiva exageración, advertí de la próxima "desaparición del resto". De hecho, la década siguiente fue desalentadora para

los mercados emergentes y excelente para EE.UU.

Ahora, sin embargo, muchos países emergentes se encuentran en una posición financiera mucho más sólida que EE.UU. Como superpotencia sobreestimulada, que depende de déficits récord para impulsar el crecimiento, EE.UU. se encuentra en una senda insostenible. Las economías emergentes tienen déficits presupuestarios y por cuenta corriente mucho menores, lo que les deja mayor capacidad para invertir e impulsar el crecimiento futuro. Incluso países conocidos en el pasado por su despilfarro financiero, desde Turquía a Argentina, han vuelto a la ortodoxia económica.

El destino de los países emergentes ya no depende tan completamente del más grande. El renacimiento actual está impulsado por países distintos de China, cuyas dificultades (desde la disminución de su población hasta el fuerte endeudamiento) ocultan las fortalezas de sus rivales del mundo emergente. El giro nacionalista de Beijing y su relación cada vez más tensa con Occidente asustaron a los inversores mundiales, que han salido de China e instalado fábricas en otros lugares.

En la próxima década, es probable que las exportaciones sean especialmente fuertes en el caso de las tecnologías verdes y las materias primas necesarias para construirlas, como el cobre y el litio, que suministran principalmente los países emergentes. El auge de la inteligencia artificial (IA) ya está impulsando las exportaciones de los proveedores de chips relacionados con la IA (Corea y Taiwán) y de productos electrónicos (Malasia y Filipinas). La inversión está aumentando en muchos mercados emer-



El destino de los países emergentes ya no depende completamente de China. BLOOMBERG

gentes, atraída por una serie de puntos fuertes: el gran mercado nacional de India, el fértil entorno de Malasia para los data centers y la proximidad de México a EE.UU.

Cuando el crecimiento económico repunta, los beneficios empresariales tienden a seguirlo. Si excluimos a China, los beneficios crecen actualmente a un ritmo anual del 19% en los mercados emergentes, frente al 10% en EE.UU. Por primera vez desde 2009, en el segundo trimestre las empresas de los mercados emergentes (excluida China) superaron las previsiones de beneficios por un margen más amplio que sus homólogas estadounidenses. Los márgenes de beneficio llevan 18 meses mejorando en los mercados emergentes y estancándose en EE.UU.

Los inversores globales en el mercado de valores, cautivados por las gigantes tecnológicas estadounidenses, aún no han reaccionado. La actividad en la mayoría de los mercados emergentes se ha reducido casi por completo, con los volúmenes de negociación en muchos países cerca de mínimos históricos de 20 años. Entre los pocos mercados emergentes que están

registrando ganancias competitivas se encuentran aquellos, como India y Arabia Saudita, que cuentan con una base sólida y en rápida expansión de inversores nacionales.

Sin embargo, hay indicios de que se avecina un cambio. La creciente reputación de EE.UU. como el derrochador deficitario más irresponsable del mundo -un imperio financiero que da por sentada su condición de moneda de reserva- amenaza con socavar el dólar. En las últimas semanas, la divisa estadounidense ha empezado por fin a bajar, lo que históricamente ha provocado mayores flujos de capital hacia los mercados emergentes.

Tras una larga estancia a la sombra de EE.UU., los mercados emergentes son una ganga cada vez más atractiva. Aunque han vuelto a registrar un crecimiento más rápido de sus beneficios, cotizan a valoraciones históricamente bajas en relación con EE.UU. Durante 15 años, EE.UU. registró un crecimiento de beneficios superior, impulsado principalmente por las grandes tecnológicas, pero esto también está cambiando. Ahora se espera que el crecimiento de los beneficios de los

Siete Magníficos [Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla] se reduzca en más de la mitad durante el próximo año.

Por supuesto, nunca ha tenido sentido meter a las economías emergentes en un mismo saco sin rostro. El ascenso
del resto significará una buena
década para los países emergentes en promedio, pero liderada por un selecto grupo de
estrellas, cada una de las cuales
sacará fuerzas de diferentes
maneras de las tendencias favorables del comercio mundial,
el dólar, la reforma económica y
el nuevo liderazgo político.

Recordemos que, hasta hace poco, muchos comentaristas advertían de que, tras la conmoción provocada por la pandemia, el mundo emergente era vulnerable a una crisis en serie. Las expectativas siguen siendo tan bajas y los temores tan elevados que los mercados emergentes están fuera del radar de la mayoría de los inversores mundiales. Pero así son las recuperaciones. Surgen de la oscuridad, y cuanto más profundas son las sombras de las que surgen, más dramatismo rodea la remontada, una vez que se reconoce.

ZELENZKY Y LA GUERRA CON RUSIA

## La estrategia bélica de Ucrania que preocupa a Estados Unidos

El presidente ucraniano está dispuesto a ignorar las amenazas nucleares del ruso Vladímir Putin. Pero la administración Biden sigue cautelosa frente a una escalada del conflicto

#### \_\_ Gideon Rachman

Consu ofensiva de Kursk, Ucrania no sólo ha cruzado las fronteras de Rusia. También ha cruzado las líneas rojas establecidas en Washington.

Desdelainvasión de Ucrania por parte de Rusia, Estados Unidos ha insistido en que su objetivo es ayudar a Ucrania a defender su territorio y sobrevivir como Estado soberano. Cualquier sugerencia de que la guerra podría llevarse a Rusia se ha considerado peligrosa.

Tras la incursión de Kursk, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se ha mostrado despectivo con las restricciones que EE.UU. ha impuesto a los esfuerzos bélicos de Ucrania, denunciando el "concepto ingenuo e ilusorio de las llamadas líneas rojas con respecto a Rusia, que dominó la evaluación de la guerra por parte de algunos socios". Esa visión, dijo el presidente ucraniano, se ha "desmoronado".

Al comienzo del conflicto, el presidente Joe Biden fijó dos objetivos para su administración. El primero era apoyar a Ucrania. El segundo era evitar la tercera guerra mundial. Si se viera obligado a elegir entre esos dos objetivos, EE.UU. elegiría claramente el segundo.

Pero Ucranialucha por su supervivencia. Aceptaría la implicación directa de EE.UU. en una guerra con Rusia. Según un libro reciente de David Sanger, Biden llegó a sugerir a sus ayudantes que Zelensky podría estar intentando deliberadamente arrastrar a EE.UU. a una tercera guerra mundial.

Enconsecuencia, el apetito por el riesgo es diferente en Washington y en Kiev. EE.UU. se ha mostrado siempre cauto sobre el tipo de armas que suministra a Ucrania. Cuando se suministraron por primera vez misiles Himars de largo alcance a Ucrania, la administración Biden puso límites a la distancia a la que podían dispararse. Hastamayo, Washington no autorizó el uso del armamento suministrado por EE.UU. contra

objetivos situados en el interior de Rusia. Esas prohibiciones siguen vigentes, aunque los ucranianos están presionando para que se levanten.

La diferencia en la tolerancia al riesgo entre EE.UU. y Ucrania se refleja dentro de Europa. Los países que están cerca de la línea del frente y se sienten directamente amenazados por Rusia-como Estonia y Polonia-han presionado para dar a Ucrania armas más avanzadas y más libertad para utilizarlas. Alemania se ha mostrado sistemáticamente mucho más lenta a la hora de actuar.

Los ucranianos llevan mucho tiempo quejándose de que la cautela de sus aliados más poderosos significa que se les pide que luchen con una mano a la espalda.

Tanto el gobierno ucraniano como el estadounidense afirman que la administración Biden no fue informada de la ofensiva de Kursk antes de que se produjera. Aunque es claro que a EE.UU. le interesaría negar cualquier implicación directa en la planificación de un ataque en suelo ruso, parece que es cierto.

Con la ofensiva de Kursk, los ucranianos han seguido el ejemplo de Israel y han emprendido acciones militares no aprobadas por Washington. Tanto Ucrania como Israel asumen que, si la acción tiene éxito, recibirá la aprobación retrospectiva de EE.UU. Si fracasa, EE.UU. les ayudará en última instancia a hacer frente a las consecuencias.

Por el momento, en Washington hay un cauto optimismo sobre la ofensiva de Kursk, aunque persisten las dudas sobre si las fuerzas de Kiev podrán mantener el terreno que han tomado y resistir los ataques rusos en el este de Ucrania.

Pero ni siquiera es probable que el éxito ucraniano lleve a EE.UU. a tirar la cautela por la borda. Los estadounidenses siguen empeñados en evitar un conflicto directo con Rusia y siguen tomándose en serio la amenaza de un conflicto nuclear.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky y Joe Biden en la cumbre de la OTAN en Washington. BLOOMBERG

EE.UU. sabe que Putin ha amenazado públicamente con utilizar armas nucleares y que Rusia ha practicado constantemente su uso en ejercicios militares. En 2022, los servicios de inteligencia estadounidenses interceptaron conversaciones frecuentes y a veces detalladas entre oficiales militares rusos sobre el uso de armas nucleares.

Es posible que algunas de esas conversaciones estuvieran destinadas a ser escuchadas. No obstante, los estadounidenses se tomaron las amenazas públicas y las conversaciones privadas de Rusialo suficientemente en serio como para que Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, advirtiera a Rusiade "consecuencias catastróficas" en caso de que usarlas.

Los estadounidenses señalan esa advertencia de Sullivan para refutar la idea de que simplemente se plegaron ante las amenazas rusas. En lugar de respetar las líneas rojas de Rusia, EE.UU. y sus aliados han pasado gradualmente de puntillas sobre ellas, probando hasta dónde se podía empujar a Putin mediante una escalada gradual.

Algunos analistas occidentales creen que la ofensiva de Kursk ha desacreditado decisivamente las amenazas nucleares de Putin. Phillips O'Brien, de la Universidad de St Andrews, argumenta que invadir Rusia "siempre ha sido la última línea roja asumida del uso de armas nucleares -y los ucranianos están marchando... justo a través de ella".

Pero EE.UU. no cree que la última línea roja se haya cruzado con éxito. Los asesores de Biden siguen pensando que -si Putin creyeraque su régimen está apunto de la derrota total- los rusos podrían recurrir al uso de armas nucleares. Cuando los ucranianos se quejan de que a sus aliados les asusta la idea de la victoria, tienen razón.

## Celdas de distribución

LICITACIÓN PUBLICA WEB Nº 7060002147

Presupuesto: \$1.229.311.358 IVA inc. / Apertura: 18/09/2024 -10 hs.

OBJETO: ADQUISICION DE CELDAS DE DISTRIBUCION SECUNDARIA PARA MEDIA TENSION - PLAN 2024.

## Infraestructura

LICITACIÓN PUBLICA Nº 7060002148

Presupuesto of .: \$956.686.051,82 IVA inc. Apertura: 19/09/2024 - 10 hs.

OBRA - PROGRAMA EPE SOCIAL - OBRA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA BARRIO YAPEYU - ETAPA I - CIUDAD DE SANTA FE.

## **Ampliación**

LICITACIÓN PUBLICA Nº 7060002149

Presupuesto of.: \$1.793.722.467,30 IVA inc. Apertura: 23/09/2024 - 10 hs.

OBRA - ATN 2019-16 - AMPLIACION ET 132/33/13,2 KV RINCON.

## Remodelación

LICITACIÓN PUBLICA Nº 7060002160

Presupuesto of .: \$395.391.705,47 IVA inc. Apertura: 24/09/2024 - 10 hs.

OBRA - REMODELACION LMT EN LA LOCALIDAD DE MALABRIGO - LEY FER 13.414.

## **RBT** convencional

LICITACIÓN PUBLICA Nº 7060002161

Presupuesto of .: \$1.175.270.328,221VAinc. Apertura: 25/09/2024-10 hs.

OBRA – REEMPLAZO DE RBT CONVENCIONAL A PREENSAMBLADO CIUDAD DE SANTA FE – ETAPA II – ZONA ESTE.

LEGAJO: Todo interesado en participar de la presente Licitación deberá descargar gratuitamente el Pilego publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la EPE. CONSULTAS E INFORMES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA Francisco Miguens 260 – 5º Piso – 3000 – Santa Fe. Tel: (0342) 4505856-4505842- www.epe.santafe.gov.ar / comprassfe@epe.santafe.gov.ar

santafe gob.ar







Co-

MÁX

## **B** Lado B

## Con el Travel Sale, volvieron los viajes en cuotas al exterior



La industria del turismo ofrece en cada Travel Sale grandes descuentos y planes de financiación pada paquetes en el país y el exterior

Durante el festival de ventas online, que comenzó ayer, una de las principales agencias ofrece la posibilidad

**El Cronista Buenos Aires** 

yer, durante su primer día, el Travel Sale -evento promocional de la industria turística que se desarrollará durante toda la semana-, llegó con una novedad: la vuelta de los pagos en cuotas, sin interés, para los viajes en el exterior. Algo que, en el mercado local, no se veía desde fines de 2021, cuando el Gobierno anterior las prohibió, en uno de los giros que dio al cepo cambiario sobre las reservas del Banco Central.

En esta edición que se extiende hasta el 1 de septiembre, Despegar ofrece el beneficio ex-

clusivo de adquirir paquetes y hoteles internacionales con hasta tres cuotas sin interés, y hasta 24 cuotas sin interés para viajar por Argentina.

Además, en el site y la app de Despegar estarán disponibles promociones adicionales, como descuentos exclusivos en vuelos y alojamientos.

Como las restricciones de financiamiento para viajes al exterior están vigentes, el operador explicó que se puede pagar en dos o tres pagos anticipados previos al viaje. La cantidad de cuotas depende de la fecha de compra y de check in, ya que el pago total del viaje tiene que quedar listo antes de la partida.

El Banco Central frenó a fines de 2021 el financiamiento en cuotas de viajes al exterior, en otro giro que el Gobierno anterior le había dado al cepo sobre las reservas del BCRA

cionales están disponibles desde los canales asistidos por agentes Despegar: el call center, vía whatsapp y en las 10 sucursales físicas. La única condición es que el viaje esté pagado en su totalidad al menos siete días antes de la fecha de salida.

El Travel Sale 2024 inició Las cuotas en viajes interna- \* con promociones de hasta 50%

de descuento y cuotas sin interés en paquetes, vuelos, alojamiento, cruceros, traslados, entre otros. En similar sentido, Aerolíneas Argentinas también presentó la oportunidad de volar por Argentina en hasta 24 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas.

Visa, Mastercard, Cabal, NaranjaX y todas las American Express son las tarjetas de crédito de entidades como Macro, Nación, ICBC, Hipotecario, Ciudad, entre muchos otros, con las que se pueden comprar los paquetes. También están incluidos varios bancos y entidades provinciales.

El evento es organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) con la participación de más de 60 agencias de viajes del país que pusieron a disposición paquetes y promociones para viajar por Argentina y el mundo en sus propios canales o a través de www.travelsale.com.ar.

"Una nueva edición de Travel Sale nos permite seguir destacando el papel fundamental que las agencias de viajes desempeñamos en la industria turística. Con cada edición, consolidamos esta gran plataforma comercial que brinda a todas las agencias de viajes argentinas la oportunidad de demostrar su capacidad y ofrecer sus mejores productos" afirmó Andrés Deyá, presidente de Faevyt.

El Travel Sale ya se consolidó como una fecha clave en el calendario comercial de la industria turística. Muchos viajeros esperan cada nueva edición para aprovechar las ofertas, opciones y oportunidades que las agencias de viajes argentinas ofrecen.

Acompañan como sponsors la Subsecretaría de Turismo de la Nación, el Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata; el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Catamarca, Aerolíneas Argentinas, Hertz, Europ Asisstance y AXA Assistance.\_